

# LE GRAND CATÉCHISME

A L'USAGE

DU

DIOCESE

DE

QUÉBEC.

BERNARD CLAUDE PANET,

EVÊQUE DE QUÉBEC.

#### Quebec :

DE L'IMPRIMERTE DE T. CARY & Cole.
IMPRIMEURS LIBRAIRES,
RUE BUADE.

1829

# BX 1962

# MANDEMENT

de Monseigneur l'Evêque de Québec.

# BERNARD CLAUDE PANET,

Par la miséricorde de Dieu et la grâce du saint Siége Apostolique, Evêque de Québec, &c. &c. &c. A tous les Curés, Prêtres, Catéchistes, et à tous les Fidèles de notre Diocèse, Salut et Bénédiction en Notre-Seigneur.

L'Es Editions du grand Catéchisme, à l'usage du Diocèse de Québec, étant épuisées, Nous avons jugé à propos, NOS TRES-CHERS FRERES, d'en permettre une nouvelle impression. Nous nous sommes attaché, autant que possible, à y suivre l'ordre des matières, celui des questions et des réponses du Catéchisme de Sens, dont on s'est servi jusqu'à présent dans ce Diocèse. Nous avons cependant réuni ensemble et fait mettre de suite, tout ce qui regarde les Sacremens de Pénitence et de l'Eucharistie, et Nous avons laissé, à la suite du Catéchisme pour les Fètes, une explication plus étendue de celui de la Confirmation. Nous avons aussi conservé, en lettres Italiques, dans le cours de l'ouvrage, plusieurs des demandes et des réponses que l'on avait ajoutées dans les Editions précédentes, pour le plus grand éclaircissement des vérités chrétiennes qui y sont traitées.

Nous y avons encore laissé, dans leur première forme, les Prières du Matin et du Soir; et pour ces dernières, nous désirons que Messieurs les Curés maintiennent l'usage depuis long-temps établi, de les faire publiquement, dans leurs Eglises, aux Instructions qui ont lieu dans le Carême. Nous y avons, de plus, fait ajouter un catalogue des Fêtes d'obligation et de dévotion dans ce Diocèse, des Solennités des Fêtes remises aux Dimanches, de celles dont la célébration y est particulièrement attachée, ainsi que des jours de jeune et d'abstinence qui s'y observent

dans le cours de l'année.

La doctrine contenue dans ce Catéchisme est celle de l'Eglise Catholique, qui a toujours été enseignée, sans aucune altération, dans tous les siècles, et prêchée par les Apôtres et leurs successeurs légitimes, depuis Jésus-Christ, jusqu'à nous. C'est cette même doctrine que tous les Conciles Généraux ont décidée, comme appartenante à la Foi; et qui, suivant la promesse de son divin fondateur, y sera enseignée jusqu'à la consommation des siècles.

Comme c'est de l'instruction des enfans que dépend principalement la conservation de la Foi et des bonnes mœurs, Nous vous exhortons, NOS TRES-CHERS FRERES et nos co-opérateurs dans le saint ministère, à faire, de cette fonction, un de vos principaux devoirs.

et

et

du

ıgé

et-

hé.

lui

ont

ous

te,

té-

de

en

ies

les

ent

ne,

es,

u-

ht,

le

ue

les

es

nsi

nt

C'est aussi dans la vue de seconder votre zèle pour un objet si important, et de faire sentir aux peuples confiés à vos soins, l'obligation indispensable où ils sont de veiller, de bonne heure, à l'instruction chrétienne de leurs enfans, qu'en présentant le grand Catéchisme au Diocèse, Nous avons cru devoir renouveler les Ordonnances de nos Illustres Prédécesseurs à ce sujet.

# A CES CAUSES, Nous ordonnons ce qui suit:

I. Le petit Catéchisme, imprimé en langues Française et Anglaise, et déjà répandu partout le Diocèse, avec l'approbation de notre Illustre Prédécesseur, et le grand Catéchisme, qui doit servir à en donner une explication plus détaillée, seront les seuls dont il sera permis de faire usage dans les Instructions publiques de ce Diocèse.

II. Dans toutes les Paroisses, le Catéchisme se fera, ordinairement, tous les Dimanches et Fêtes de l'année.

III. Dans les temps où il sera question de préparer prochainement les enfans à la première Communion, outre le Dimanche, on fera encore le Catéchisme deux ou trois fois la semaine.

IV. Les Maîtres et Maîtresses d'école de Paroisse le feront, en tout temps, dans leur école, deux fois par semaine; et aussitôt que les enfans seront suffisamment instruits dans la lecture, le petit et le grand Catéchisme seront ceux des premiers livres particulièrement destinés à leur usage dans les écoles.

V. Nous exhortons les parens et les Maîtres à envoyer assidûment leurs enfans et leurs engagés au Catéchisme, et à obliger même ceux d'entr'eux qui auront fait nouvellement leur première Communion d'y assister, au moins pendant une année.

Par ce moven, ces enfans s'affermiront dans ce qu'ils savent, et acquerront une connaissance plus étendue des vérités de la Religion; et ceux qui sauront lire, apprendront et pourront réciter publiquement les articles du grand Catéchisme qui seront jugés les plus intéres-

sans.

VI. Nous exhortons encore, non seulement les parens et les Maîtres des enfans, mais aussi les Fidèles en général, à fréquenter les Instructions familieres des Catéchismes. C'est un excellent moyen d'exciter leur émulation, de s'assurer de leur assiduité à y assister, de connaître les progrès qu'ils y font, et surtout, de s'y édifier, par le souvenir intéressant des vérités chrétiennes, qu'on y explique.

Nous souhaitons aussi, que, dans les familles chrétiennes, on conserve toujours un exemplaire du petit et du grand Catéchisme, afin de faire répéter aux enfans et de leur expliquer, de temps en temps, les vérités importantes

qui y sont contenues.

Sera le présent Mandement imprimé à la tête du grand Catéchisme; et tous les ans, on en fera la lecture, au Prône de toutes les Messes Paroissiales de ce Diocèse, le second Dimanche après Pâque.

Donne' à Québec, sous notre seing, le sceau de nos armes et le contre-seing de notre Secrétaire, le deux Mars

mil-huit-cent-vingt-neuf.

(Signé)

# BERN. CL. Ev. DE QUEBEC. Et plus bas,

L.+S. PAR MONSEIGNEUR, N. C. FORTIER, Ptre. Secrét.

### LE GRAND

# CATECHISME,

A L'USAGE

#### DU DIOCESE

# DE QUEBEC.

Approuvé par Monseigneur BERNARD CLAUDE PANET, Evêque de Québec.

#### I. De la nécessité du Catéchisme.

- D. ST-IL important de venir au Caté-
- R. Oui, parce qu'on y apprend à se sauver.
- D. Que faut-il faire pour être sauvé?
- R. Trois choses. 1. Croire ce qu'ense gne la sainte Eglise. 2. Fuir le péché. 3. Prátiquer les bonnes œuvres.
- D. Où apprend-on toutes ces choses?
- R. C'est aux Catéchismes.
- D. Les ensans qui ne viennent point aux Catéchismes, quand leurs parens les y envoient, font-ils mal?
- R. Oui, parce qu'ils désobéissent, et qu'ils négligent d'apprendre ce qui est nécessaire pour leur salut.
- D. Et les parens qui négligent de les y envoyer, quand ils le peuvent, n'offensent-ils pas Dieu?

A 2

chisme, it noui moins

e qu'ils ue des it lire, articles ntéres-

parens n génés Catée émuter, de édifier, qu'on

s chrétit et du is et de ortantes

grand re, au cèse, le

de nos x Mars

BEC.

ecrét.

- R. Oui, parce qu'ils sont obligés de veiller à l'instruction de leurs enfans.
- D. Suffit-il d'être présent de corps, au Caté-
- R. Non, il faut y être présent d'esprit, c'està-dire, attentif.
- D. Est-ce assez d'être attentif au Catéchisme?
- R. Non, il faut profiter de ce qu'on y apprend, et le mettre en pratique.
- D. Qu'est-ce qui nous oblige à profiter des Catéchismes ?
- R. C'est le compte que nous rendrons à Dieu du Catéchisme et des autres instructions dont nous n'aurons pas profité.
- D. Quelle peine méritent ceux qui ne veulent pas savoir le Catéchisme?
- R. Ils méritent la privation des Sacremens et la damnation éternelle.
- D. Reut-on refuser d'absoudre, dans la Confession, de marier, ou de recevoir pour parrains ceux qui ne savent pas le Catéchisme?
- R. Oui, on doit ordinairement les refuser.
  - Histoire de Samuel, 1. Liv. des Rois, ch. 3.
- PRATIQUES. 1. Des que l'heurs ou la cloche du Catéchisme
- sonne, tout quitter pour s'y rendre des premiers. 2. En y entrant, se mettre à genoux, et demander à Dieu la grace
- d'en profiter. 3. Me ire par écrit, à son retour, ce qu'on a retenu du Caléchisme, et particulièrement les pratiques.

#### II. Du Signe de la Croix.

- D. TATES-vous Chrétien?
- Je suis Chrétien par la grâce de Dieu.

veiller u Caté-. c'esthisme? oprend, les Caà Dieu uctions e veunens et Confesir partéchiser. ch. 3. téchisme, ce de D.

D. Qu'est-ce qu'un Chrétien? R. C'est celui qui, étant baptisé, professe la doctrine de Jésus-Christ. " ruon rom D. En quoi professe-t-on la doctrine de Jésus-Christ ? again ( in remaind ab tee ") R. En trois choses. 1. Croyant ce qu'il a enseigné. 2. Pratiquant ce qu'il a pratiqué. 3, Participant aux Sacremens qu'il a institués. To al el pagis el lanzial no D. Quelle est la marque du Chrétien? R. La marque du Chrétien est le signe de la son Croix, Institution with ad & D. Faites le signe de la Croix. R. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus-Sancti. Amen. z asilottatic asilot zior') D. Dites ces paroles en Français. R. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. D. Qu'est-ce que le signe de la croix représente? R. Il représente les deux principaux Mystères de notre Religion. D. Quels sont-ils? R. Celui de la Sainte-Trinité, et celui de la Rédemption de Jésus-Christ. D. Comment représente-t-il le Mystère de la D. Pourgood ditter vont ? Sainte-Trinité? R. Par l'invocation des Personnes Divines, en disant: Au nom du Père, &c. D. Comment représente-t-il le Mystère de la

Rédemption ? no auny south les mon R.

Slighted

R. Par la figure que nous formons sur nous de la Croix, sur laquelle Jésus-Christ est mort pour nous racheter.

D. Quelle est la vertu du signe de la Croix?

R. C'est de chasser les Démons, de dissiper les tentations, et d'attirer sur nous et sur ce que nous faisons, la bénédiction de Dieu.

D. Quelles fautes commet-on ordinairement

en faisant le signe de la Croix?

R. Les voici. 1. Le faire indécemment, avec précipitation, en prononçant mal les pa-2. Le faire sans attention et sans dévotion.

D. Est-il permis d'employer le signe de la Croix à des pratiques superetitieuses ?

R. Non, c'est un grand péché.

Le Serpent d'Airain. Liv. des Nomb. ch. 21. PRATIQUES. 1. Faire le signe de la Croix au commencement de chacune de ses actions, comme du lever, du travail, des repas

2. Le faire dans les tentations, et, si on est en compagnie, le faire secrétement dans son cœur.

De Dieu et de ses perfections.

U'EST-ce que Dieu ?

Dieu est un esprit infiniment parfait. Créateur et Maître absolu de toutes choses.

D. Pourquoi dites-vous que Dieu est un esso price and the Paragraph Tirdes

R. C'est qu'il n'a ni corps, ni couleur, ni figure, et qu'il ne peut tomber sous les sens.

D. Pourquoi dites-vous qu'il est infiniment parfait?

ur nous hrist est

Croix? siper les sur ce e Dieu. irement

les paet sans

e de la

ch. 21.

nt par-

8.

un es-

ni fis sens. iment R. R. Parce qu'il possède toutes les perfections, et que ses perfections n'ont point de bornes.

D. Quelles sont les perfections de Dieu ?

R. En voici quelques-unes; l'Indépendance, la Bonté, la Justice, la Miséricorde, la Sainteté, l'Immensité, la Providence.

D. Pourquoi dites-vous que Dieu est Indépen-

dent?

R. C'est qu'il est tellement le maître de toutes choses, qu'il ne peut dépendre d'aucune créature.

D. Pourquoi dites-vous qu'il est Bon ?

R. C'est qu'il est la source de tout bien, et qu'il fait du bien à tout le monde.

D. Pourquoi dites vous qu'il est Juste?

R. C'est qu'il récompense et punit chacun, selon ses mérites.

D. En quoi nous montre-t-il sa Miséricorde?

R. En ce qu'il veut sauver tous les hommes, qu'il appelle les pécheurs à la pénitence, et qu'il pardonne à ceux qui retournent sincèrement à lui.

D. Comment est-ce que Dieu est Saint ?

R. En ce qu'il ne peut aimer, ni commettre le péché, et qu'il est l'auteur de toutes vertus.

D. Qu'entendez-vous par l'Immensité de Dieu?

R. J'entends que Dieu remplit le ciel et la terre, et qu'il est dans toutes les créatures.

D. Qu'entendez-vous par la Providence de Dieu?

A 4

R. Pentends que Dieu veille à la conservation des créatures, qu'il sait tout, qu'il voit tout, et que rien n'arrive que par sa volonté ou sa permission.

Joseph vendu et prisonnier. Genèse, ch. 37.

PRATIQUES. 1. Imiter la bonté de Dieu, on faisant du bien à tout le monde.

5. Faire, pendant le jour, des Actes de Foi sur la présence de Dieu, par exemple, chaque fois que l'horlege sonne.

## IV. Du Credo, ou du Symbole des Apôtres.

D. UEST-ce que le Symbole des apôtres? R. Le Symbole est une formule de Profession de Foi qui nous vient des Apôtres.

D. Récitez-le en Latin et en François.

R. Credo in Deum, &c. Je crois en Dieu, &c.

D. Dans quels sentimens devons-nous le réciter?

R. Dans le dessein de mourir pluts t que de manquer à croire et à professer ce qui y est contenu.

D. Comment se divise-t-il?

R. En douze articles.

D. Récitez le premier.

R. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre.

D · Que signifie ce mot, Je crois ?

R. C'est-à dire, je tiens tous les articles du Credo pour plus assurés que si je les voyais de mes yeux, quoique je ne puisse les comprendre.

D. D'où vient cette assurance?

R.

R

D

R

L

R

R

D

R

R

rvation it tout, nté ou

h. 37.

pôtres.
oftres?
Prooftres.

u, &c. le ré-

ae **de** qui y

ssant,

es du coyais e les

R.

R. C'est que mes yeux peuvent se tromper, mais Dieu qui nous a révélé ces articles, ne peut nous tromper.

D. Expliquez-moi ces paroles, Je erois en

Dieu?

R. C'est-à-dire, je suis assuré qu'il n'y a qu'un Dieu, et qu'il n'y en peut avoir plusieurs.

D. Pourquoi dites-vous, Je crois en Dieu, et

non pas, qu'il y a un Dieu ?

R. C'est pour marquer qu'en croyant qu'il y a un Dieu, je l'aime aussi, et j'espère en lui.

D. Qu'entendez vous par ce mot de Père?

B. J'entends qu'y ayant plusieurs personnes en Dieu, la première s'appelle le Père, qui a engendré, de toute éternité, un fils qui lui est égal en toutes choses.

D. Pourquoi l'appelez-vous Tout-Puissant?

R. Parce que rien ne lui est impossible.

D. La Toute-Puissance n'appertient-elle pas aussi au Fils et au Saint-Esprit?

R. Oui, ces trois personnes n'ont qu'une

même puissance.

D. Pourquoi donc attribuer la Toute-Puissance au Père?

R. Parce qu'étant le principe des deux autres Personnes, il leur communique sa Toute-Puissance avec la nature Divine.

Miracle de Moise devant Pharaon. Exod. 7.
PRATIQUES. 1. Réciter le Symbole dans ses prières du matin et du soir.

2. Quand on le récite, dire intérieurement à Dieu: s'il fallait mourir, ponr la défense de ces vérités, mon Dieu, je donnerais mon sang es ma vie. V. Suite du 1. Article du Symbole.

D. U'ENTENDEZ-vous par ces paroles, Créateur du ciel et de la terre?

R. J'entends que Dieu a fait le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle renferme, et particulièrement les Appes et les hommes.

D. De quoi Dieu a-t-il fait toutes ces choses?

R. Dieu a fuit toutes ces choses de rien.

D. Pouvons nous de rien faire quelque chose?

R. Non, il n'y a que Dieu qui le peut, et cela s'appelle Création.

D. Comment est-ce que Dieu a créé toutes choses?

R. Il les a créées par sa seule parole: par exemple, il dit: Que la lumière soit faite; et la lumière a été faite.

D. Avant que Dieu créat le ciel et la terre, qu'y avait-il?

R. Il n'y avait que Dieu.

D. Où était Dieu avant de créer le monde?

R. Il était en lui même.

D. Dieu avait-il besoin du monde, quand il l'a créé?

R. Non, il est parfait par lui-même, il n'a besoin d'aucune créature.

D. Pourquoi donc a-t-il créé le monde?

R. C'est par bonté pour nous, et pour en être adoré.

D. Qu'est-ce qui conserve le monde, et toutes les créatures?

I

R. C'est Dieu par sa Toute-Puissance. D

ole.
es paros terre?
et tout
tout ce
nent les

choses? en. chose ?

et cela

é toutes

le: par t faite;

a terre,

nde?

uand il

, il n'a

e? our en

et tou-

D.

D. Dieu pourrait-il détruire le monde ?

R. Il pourrait l'anéantir en un instant, s'il le voulait,

D. Pourquoi Dieu a-t-il créé les étoiles, les animaux, les arbres et tous ce que nous voyons?

R. C'est pour le service de l'homme.

D. Pourquoi a-t-il créé l'homme?

R. C'est pour le connaître, l'aimer, le servir; et, par ce moyen, acquérir la vie éternelle.

Histoire de la Création du monde, Gendse, ch. 1.

PRATIQUES 1. L'orsqu'on voit la beauté des campagnes, qu'on jouit de quelques commodités ou de quelque plaisir légitime, remercier Dieu d'avoir créé tant de choses pour nous.

2. Tous les matins en s'éveillant, dire en soi même : Dieu m'a créé pour le servir, en quoi pourrai-je aujourd'hui tui rendre les servi-

ces qu'il attend de moi.

# VI. Suite du 1. Article du Symbole.

Création des Anges et chûte des Démons.

D. U'EST-ce que les Anges?

R. Les Anges sont de purs Esprits que Dieu a créés pour exécuter ses ordres.

D. En quel état Dieu a-t-il créé les Anges?

R. Dans un état de grâce et de sainteté.

D. Ont-ils tous persévéré dans cet état?

R. Non, les uns y ont persévéré, les autres en sont déchus par leur orgueil.

D. Comment nomme-t-on ceux qui ont persévéré?

R. On les nomme les bons Anges, ou simplement les Anges.

D. Comment nomme-t-on ceux qui sont tombés par leur orgueil? R.

D.

R

R. On les nomme les mauvais Anges, ou autrement les Démons.

D. Que devinrent les mauvais Anges après leur péché?

R. Ils furent chassés du ciel, et précipités dans l'enfer.

D. Qu'est-ce qu'ils y font?

R. Ils y souffrent des supplices éternels, et sont destinés à y tourmenter les pécheurs.

D. N'ont-ils point d'autres occupations?

R. Ils ont celle de tenter les hommes, et de les sole exciter au péché: i wartenesse du la

D. Devons-nous craindre beaucoup les tentations?

R. Oui, nous les devons craindre.

D. Quels moyens avons-nous pour résister aux tentations du Démon?

R. Nous avons la prière et la vigilance.

D. Comment, par la priere et la vigilance, résistons-nous aux tentations?

R. Par la prière, nous obtenons de Dieu les grâces pour leur résister.

Par la vigilance, nous évitons les occasions dont le Démon se sert, pour nous tenter.

Job et ses tentations. Liv. de Job. ch. 1, &c. PRATIQUES. 1. Dans les tentations recourir promptement à Dieu, par la prière.

2. Eviter les occasions dont le Démon se sert le plus souvent pour senter les hommes, comme les mauvaises compagnies, let mauvais livres, les cabarets. &c.

Suite du 1. Article du Symbole.

Des bons Anges.

ES Anges ont-ils des corps?

Les Anges sont de purs esprits.

ou au-

après

écipités

nels, et cheurs.

t de les

tenta-

ter aux

nce, ré-

dieu les

casions tenter. 1, &c.

t pour fonmauvais

ole.

D. D'où vient donc, les peint-on avec des ailes ?

R. C'est pour nous représenter avec quelle promptitude ils exécutent les ordres de Dieu

D. Quel est maintenant l'état des bons Anges?

R. C'est d'être éternellement heureux, en jouissant de la vue de Dieu.

D. Quelle est leur occupation?

R. C'est de louer Dieu sans cesse et d'exécuter ses ordres.

D. N'ont-ils point une autre occupation par rapport à nous?

R. Oui, ils prennent soin de nous.

D. Comment cela?

R. C'est que Dieu a donné à chacun de nous un Ange qui en prend soin : on l'appelle, pour cela, l'Ange Gardien.

D. Quel soin prend-il de nous?

R. I. Il pric pour nous.

2. Il offre à Dieu nos bonnes actions.

3. Il nous défend contre les démons.

4. Il nous protége dans les périls.

D. Quels sentimens devons-nous avoir à son égard?

R. 1. Des sentimens de reconnaissance, pour l'intérêt qu'il prend à notre salut.

2. De constance, pour l'invoquer dans les occasions périlleuses pour notre salut et pour notre vie.

3. De crainte, pour ne rien faire en sa présence qui lui puisse déplaire. D.

#### LE GRAND

R

D

R

D

R

D

R

D R

DR

D

RD

R

D R

D. Qu'est-ce qui peut déplaire à notre bon Ange?

R. C'est le péché.

Histoire de Tobie. Liv. de Tobie, ch. 3, et suivans.

PRATIOUES. 1. Chaque jour, prendre quelques momens, comme à la prière du matin ou du soir, pourremercies notre ben Ange du soin charitable qu'il prend de nous, et pour invoquer son secours.

2. Célébrer dévotement la Fête des Saints Anges, communier ce jour-la, en le Dimanche suivant, pour remercier Dieu des grâces que nous recevous par feur intercession.

## VIII. Suite du 1. Article du Symbole. Création de l'homme.

D. QUEL est le premier homme et la première femme que Dieu ait créés?

R. Ce sont Adam et Eve, nos premiers pa-

D. Pourquoi les nommez-vous nos premiers parens?

R. Parce que d'eux sont venus tous les hommes.

D. De quoi a-t-il formé le corps du premier homme?

R. Il l'a formé de terre.

D. Et son âme?

R. Il l'a créée de rien, il l'a unie au corps de l'homme.

D. En quoi consiste l'excellence de notre

R. En ce que Dieu l'a créé à son image et ressemblance.

D. En quoi notre ame est-elle faite à l'image de Dieu?

tre bon

1. 3, et

ns, comme n Ange du on secours, nmunier ce des grâces

bole.

la pre-

ers pa-

remiers

ous les

remier

corps

notre

age et

image R R. En ce qu'elle est un esprit immortel, capable de connaître et d'aimer Dieu.

D. Quels sont encore les avantages de l'hom-

me?

R. Ce sont la raison et la liberté.

D. En quoi connaissez-vous la raison de l'homme?

R. En ce qu'il est capable de rendre raison de ce qu'il fait, et qu'il sait pourquoi il le fait.

D. Donnez-en un exemple ?

R. Par exemple, quand je viens au Catéchisme, c'est pour apprendre ma religion; quand j'évite le péché, c'est pour ne pas déplaire à Dieu.

D. Qu'entendez-vous par la liberté?

R. J'entends le pouvoir que nous avons de faire ou ne pas faire, selon notre choix, les choses que nous faisons.

D. Donnez-en un exemple.

R. Par exemple, je puis parler ou me taire, vouloir ou ne pas vouloir, selon que je m'y détermine pour mon propre choix.

D. Pouvez-vous faire de même en ce qui re-

garde le salut ?

R. Oui, je le puis, mais avec la grâce de Dieu.

D. Qui nous a donné notre raison et notre liberté?

R. C'est Dieu qui nous les a données.

D. Quel usage en devons-nous faire?

R. Les employer à connaître et à servir Dieu.

#### Création d'Adam et Eve. Genèse, ch. 1. et 2.

PRATIQUES. 1. Agir en tout, avec raison et par raison, et se demander compte à sci-même de la raison pour laquelle on agi, pour éviter la précipitation et l'inutilité dans ses actions.

2. Ne point trop nous fier à notre propre raison, mais à cause de notre ignorance, déférer volontiers aux raisons et aux sentimens des

3. Nous assujettir à obéir volontiers à ceux à qui Dieu a soumis notre liberté en nous la donnant.

## IX. Suite du 1. Article du Symbole.

R

D

R

R

Chûte du premier homme, et Péché Originel.

D. ANS quel état Dieu créa-t-il Adam et Eve?

R. Il les créa dans un état de sainteté et de bonheur.

D. Durèrent-ils long-temps dans cet état?

R. Non, ils en déchûrent bientôt par leur désobéissance.

D. En quoi désobéirent-ils à Dieu?

R. En mangeant d'un fruit que Dieu leur avait défendu de manger.

D. Qu'est-ce qui les porta à désobéir à Dieu?

R. Ce fut le Démon.

D. Quel mal a produit cette désobéissance de nos premiers parens?

R. Elles les a rendus malheureux, eux et tous

leurs descendans.

D. Comment les a-t-elie rendus malheureux?

R. En ce qu'ils sont devenus dignes de l'enfer, sujets à la mort, et à toutes sortes de misères.

D. L'homme ne serait-il point mort, sans le péche.

R. Non, sans le péché, Adam et les hommes

1. et 2.

nse de notimous des

umis notre

le. inel.

Adam

é et de

tat? eur dé-

u leur

Dieu?

nce de

et tous

ureux? e l'enrtes de

ans le

ommes

auraient été immortels et exempts de tous ces malheurs.

Q. Comment cette désobéissance a-t-elle rendu malheureux tous les descendans du premier homme?

R. En ce qu'ils naissent tous coupables du même péché, et sujets aux mêmes misères que lui.

D. Quand nous venons au monde, sommesnous coupables de quelque péché?

R. Oui, on appelle ce péché, le péché originel; à cause que nous le tirons de notre origine.

D. Quels sont en nous les effets de ce péché?

R. Il y en a quatre. 1. L'ignorance de Dieu, et de nos devoirs.

2. La concupiscence, c'est-à-dire, l'inclination que nous avons au mal.

3. Les peines de cette vie et la mort.

4. La damnation éternelle.

D. Tous les hommes sont donc dignes de la damnation éternelle, dès leur naissance?

R. Oui, à cause du péché originel.

D. Comment est-ce qu'ils peuvent être délivrés de cette damnation?

R. C'est par les mérites de Jésus-Christ qui les a rachetés par sa mort.

D. Qui sont ceux pour qui Jésus-Christ est

R. Il est mort pour tous les hommes, et il veut sincèrement que tous les hommes soient sauvés.

B 2

#### Chûte d'Adam dans le Paradis. Gen. ch. 3.

PRATIQUES, 1. Combattre en nous l'inclination qui pous porte au

peché, et la mortifier par des actions contruires ; par exemplo. 2. Quand elle nous porte à la gourmandise, la combattie par des ji Énes et des abstinences.

3. Quand elle nous porte à la vanité, la combattre par des humiliations volontaires, ou en supportant, sans nous plaindre, les humiriations qui nous arrivent.

4. Remedier à notre ignorance par l'étude de nos devoirs, et la fidélité à ne rien faire d'important sans conseil.

X. Des 2. et 3. articles du Symbole.

Article 2. En Jésus-Christ son Fils unique Notre-Seigneur.

Article 3. Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie.

U'EST-ce que Jésus-Christ? Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui s'est fait homme pour nous.

D. Qu'entendez-vous par ces paroles, son Fils?

R. J'entends que le Fils de Dieu est véritablement engendré de Dieu le père, et cela de toute éternité.

D. Dieu le Fils est-il inférieur au Père?

R. Non, il lui est consubstantiel.

D. Que signifie ce mot, Consubstantiel?

R. C'est-à-dire que Dieu le Fils a la même substance et la même nature que Dieu le Père, et qu'il lui est égal en toutes choses.

D. Pourquoi l'appelez-vous son Fils unique?

R. Parce qu'il n'y a que lui seul qui soit engendré du Père Eternel.

D. Le Saint-Esprit n'est-il pas aussi engendré?

R. Non, il n'y a que le Fils.

D. Pourquoi l'appelez-vous Notre-Seigneur?

h. 3.
s porte au
xemple.
ir des jug.

bumiliakumiria-

et la fidé-

e. unique

Esprit,

u qui

Fils? itableela de

même eu le hoses.

ique?

ndré?

eur?

R. Parce que nous appartenons à Jésus-Christ,
1. Comme créatures qu'il a tirées du néant.
2. Comme esclaves qu'il a rachetés par son sang.

D. Qu'entendez-vous par ces paroles, Qui a

été conçu du Saint-Esprit?

R. J'entends, 1. Que le Fils de Dieu s'est fait homme comme nous.

2. Que le corps qu'il a pris a été formé dans le sein d'une Vierge, par l'opération

du Saint-Esprit.

D. Que signifient ces paroles, Né de la Vierge Marie?

Elles signifient, 1. Qu'une Vierge, appelée Marie, a enfanté le Fils de Dieu. 2. Qu'elle l'a mis au monde, comme elle l'avait conçu, c'est-a-dire, demeurant toujours Vierge.

Le Buisson ardent, figure de la virginité de la

Sainte Vierge, Exodo. ch. 3.

PRATIQUES. 1. Lorsqu'on entend prononcer le saint nom de Jésus ou de Marie, se découvrir, ou s'incliner, pour marquer sun respect.

2. Reciter avec dévotion la prière appellée l'Angelus, lorsqu'on sonne le matin, midi et le soir, pour en avertir les Fidèles.

XI. Des 4. et 5. Articles du Symbole.

Article 4. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli.

Article 5. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts.

D. QUE signifient ces paroles, A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié?

R. Elles signifient que Jésus-Christ a été chargé

chargé d'opprobres, fouetté, couronné d'épines, et attaché à une Croix, sous un Juge nommé Ponce Pilate.

D. Que veut dire, Est mort?

R. C'est-à-dire que son âme a été véritablement séparée de son corps.

D. La divinité en a-t-elle été séparée aussi?

R. Non, elle a toujours été unie à l'âme et au corps de Jésus-Christ, lors même que son âme et son corps furent séparés l'un de l'autre.

D. Comment Jésus-Christ a-t-il pu souffrir

et mourir, puisqu'il est Dieu?

R. Il n'a point souffert en tant que Dieu, mais il a souffert en tant qu'homme, et c'est en tant qu'homme qu'il est mort.

D. Que devint le corps de Jésus-Christ, après

sa mort?

R. Il fut enseveli et mis dans un tombeau: c'est pour cela que le Symbole ajoute, a été enseveli.

D. Que devint son âme, lorsqu'elle fut sépa-

rée de son corps?

R. Le Symbole enseigne qu'elle descendit aux Enfers.

D. Qu'entendez-vous par les Enfers, où Jé-

sus-Christ est descendu?

R. J'entends le lieu où étaient détenues les âmes des Justes, morts dans la grâce de Dieu, depuis la création du monde.

D. Pourquoi Jésus-Christ y descendit-il?

R.

I

né d'éun Ju-

itable-

aussi? e et au ue son l'un de

ouffrir

i, mais est en

après

beau: ute, a

sépa-

it aux

ù Jé-

es les ce de

R.

R. Pour délivrer ces âmes saintes, et les conduire au ciel.

D. Pourquoi dites-vous que Jésus-Christ

est ressuscité des morts?

R. C'est que l'âme de Jésus-Christ s'étant réunie à son corps, il sortit de son tombeau plein de vie.

D. Quand est-ce qu'il ressuscita?

R. Il ressuscita le troisième jour après sa mort.

D. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il souffert et opéré tous ces grands mystères?

R. C'est pour montrer son amour pour nous, et pour opérer notre salut.

Jonas dans le sein de la Baleine. Liv. de Jonas.

PRATIQUES. 1. Quand on a quelque chose à souffeir, songer, pour s'encourager, que le Flis de Dieu a souffert bien d'autres tour-

mens quoiqu'il fût innocent.

 Offrir à Dieu nos souffrances, quelque legères qu'elles soient, comme les incommodités des saisons, ou les maladies, et les offrir en union des soutfrances de Jésus-Christ, en disant : Receves 6 mon Dieu, l'offrande que je vous fais de ce que je souffre, comme vous avez requ les souffrances de Jesus-Christ, auquel je m'u. nis pour vous être agréable.

3. Offrir de même son travail, avec les peines qui y sont attachées. 4. Accepter la mort que nous subirons un jour, et l'affrir à Dieu, en union de la mort de Jésus-Christ.

XII. Des 6. et 7. Articles du Symbole.

Article 6. Est monté aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant.

Article 7. D'ou il viendra juger les vivans et les morts.

UE signifient ces paroles, Est monté aux Cieux?

- R. Elles signifient que Jésus-Christ, quarante jours après sa résurrection, s'est élevé dans le ciel par la vertu de sa Divinité.
- D. Que signifient ces paroles, Est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant?

 $\mathbf{D}$ 

R

D

R

D

R

D R

D

R

D

- R. Elles signifient deux choses.
  1. Que Jésus-Christ, en tant que Dieu, est égal à son Père en puissance et en gloire.
  - 2. Qu'il est élevé dans le Ciel, en tant qu'homme, au-dessus de toutes les créatures, pour la grandeur de sa gloire et de sa puissance.
- D. Où est maintenant Notre-Seigneur Jésus-Christ?
- R. En tant que Dieu il est partout: en tant qu'homme, il est au ciel et au Saint-Sacrement.
- D. Que fait-il au ciel pour nous?
- R. Il intercède pour nous auprès de Dieu son Père.
- D. Que veulent dire ces paroles, D'où il viendra juger les vivans et les morts?
- R. Elles signifient qu'à la fin du monde, Jésus-Christ descendra visiblement du ciel, pour juger les hommes.
- D. Qu'entendez-vous par les vivans et les morts?
- R. J'entends, 1. Que Jésus-Christ jugera tous les hommes, tant ceux qui auront

, qua-, s'est Divi-

is à la it ?

Dieu, et en

n tant s créaoire et

Jésus-

n tant Sacre-

eu son

D'où il ? le, Jé-

u ciel,
et les

jugera auront été été, que ceux qui seront encore sur la terre, au temps de sa venue.

2. Par les vivans et les morts, j'entends les justes et les pécheurs.

D. Quoi! tous les hommes qui ont vécu depuis Adam, seront jugés?

R. Oui, aucun ne pourra éviter ce jugement,

D. Sur quoi les hommes seront-ils jugés?

R. Sur le bien et le mal qu'ils auront fait.

Paraboles des Talens. St. Matth. ch. 25.

PRATIQUES. 1. Lorsqu'on regarde le ciel, s'exciter au désir d'y aller bientôt, pour y régner avec Jésus-Christ.

2. Au commencement de chaqué action, penser que nous serons jugés un jour sur cette action, et sur la manière dont nous l'aurons l'aite.

XIII. Des 8. et 9. Articles du Symbole.

Article 8. Je crois au Saint-Esprit.

Article 9. La sainte Eglise Catholique, la Communion des Saints.

D. QU'ENTEND-on par ces paroles, Je crois au Saint-Esprit?

R. J'entends qu'il y a une troisième personne en Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit.

D. Que faut-il croire du Saint-Esprit?

R. Il faut croire qu'il procède du Père et du Fils, et qu'il a, avec eux, une même nature.

D. Le Saint-Esprit est-il Dieu comme le Père et le Fils?

R. Oui, il leur est égal en toutes choses.

D. Que signifient ces paroles, La Sainte Eglise Catholique?

R

D

R

L

D

R

R

R

R. Elles signifient. 1. Qu'il n'y a qu'une Eglise.

2. Qu'elle est Sainte.

3. Qu'elle est Catholique.

D. Qu'est-ce que l'Eglise?

R. C'est l'Assemblée des Fidèles, gouvernée par notre Saint Père le Pape et par les Evêques.

D. De qui le Pape et les Evêques tiennent-ils l'autorité de gouverner l'Eglise?

R. Ils la tiennent de Jésus-Christ: c'est de lui qu'ils l'ont reçue, et c'est en son nom qu'ils l'exercent.

D. Pourquoi dites-vous que l'Eglise est Une?

R. Parce que. 1. Ceux qui sont dans l'Eglise professent une même foi.

2. Ils participent aux mêmes Sacremens.

3. Ils ont entr'eux une société de prières. 4. Ils n'ont qu'un même Chef invisible, qui est Jésus-Christ, et un même Chef visible, qui est le Pape, Vicaire de Jésus-Christ.

D. Pourquoi appelez-vous l'Eglise Sainte?

R. C'ert, 1. Parce que sa doctrine et ses Sacremens sont saints.

2. Qu'il n'y a de Saints que dans sa société.

3. Que Jésus-Christ son Chef, est la source de toute sainteté.

D. Qu'est-ce à dire, que l'Eglise est Catholique?

R. C'est-à-dire qu'elle est universelle.

D. Pourquoi dites-vous que l'Eglise est universelle?

qu'une

vernée par les

ent-ils

e'est de n nom

Une? 'Eglise

ens. Fres. De, qui visible, vrist.

inte? ses Sa-

ociété. source

Catho-

est uni-R. R. Parce qu'elle s'étend à tous les temps et à tous les lieux.

D. Les persécutions et les hérésies ne pour-

raient-elles point la détruire?

R. Non, le Saint-Esprit qui la gouverne lui a promis de la conserver et de la défendre toujours.

Le Déluge et l'Arche de Noé, figure de l'E-

glise. Genèse, ch. 7.

PRATIQUES, 1. Prier Dieu quelquefois pour la convertion des Infidèles et des hérétiques.

2. Contribuer aux missions par ses aumônes ou par ses soins.

S. Instruire ceux qui ignorent leur Catechisme, ou procurer qu'ils soient instruits.

#### XIV. Suite du 9. Article du Symbole. De la Communion des Saints.

D. U'ENTENDEZ-vous par la Communion des Saints?

R. J'entends que tous les Fidèles sont frères, qu'ils sont membres d'un même corps qui est l'Eglise, et que tous les biens spirituels de l'Eglise sont communs entr'eux.

D. Quels sont les biens spirituels de l'Eglise?

R. Ce sont les mérites de Jésus-Christ, et de tous les justes qui ont été et qui sont dans le monde.

D. Participons nous à toutes les bonnes œuvres qui se font dans le monde?

R. Oui, à cause de la Communion des Saints.

D. N'est-ce point pour signifier cette union des Fidèles, qu'on donne le Pain-bénit les Dimanches, à la Messe de Paroisse?

R. Oui, c'est là une figure de cette union entre

les Fidèles, qui mangent tous du même pain, comme étant enfans de la même famille. D.

PR.

X

D.

R

D.

R.

D.

R.

D.

R.

D.

D. Pourquoi donne-t-on le nom de Saints aux Fidèles?

R. Parce qu'ils sont appelés à être Saints, et qu'ils sont consacrés à Diéu, par le Baptême.

D. N'avons-nous pas aussi communion avec les Saints qui sont dans le Ciel?

R. Oui, nous participons à leurs mérites, nous les invoquons, et ils nous secourent de leur intercession.

D. Avons-nous aussi quelque union avec les âmes qui sont en Purgatoire?

R. Oui, nous les secourons, par nos prières.

D. Comment appelle-t-on les Saints qui sont au Ciel?

R. On les appelle l'Eglise triomphante, parce qu'ils triomphent avec Jésus-Christ.

D. Comment appelle-t-on les âmes qui sont en Purgatoire?

R. On les appelle l'Eglise souffrante, parce qu'elles suffrent pour l'expiation entière de leurs péchés.

D. Comment appelle-t-on les Fidèles qui sont sur la terre?

R. On les appelle l'Eglise militante, ou combattante, parce qu'ils combatient contre les ennemis de leur salut.

D. Sont-ce là trois Eglises différentes?

R. Non, ce sont trois parties de la même Eglise.

ne pain, mille.

nts aux

aints, et aptëme. n avec

es, nous ent de

avec les

rières. *Jui sont* 

, parce

sont en

, parce entière

ui sont

u com-

même

D.

D. Comment ces trois parties de la même Eglise n'en font-elles qu'une?

R. Parce qu'elles sont unies entr'elles par la charité et par la participation aux mérites de Jésus-Christ leur Chef.

Prières d'Abraham pour la Ville de Sodome. Genèse, ch. 18.

PRATIQUES. 1. S'unir intérieurement à toutes les boones œuvres qui se font sur la terre; en louer Dieu, et les lut offrir.

2. Appuyer les gens de bien dans les entreprises saintes qu'ils font pour la gloire de Dieu et le salut des âmes,

3. Secourir les âmes qui sont en Purgatoire par des prières, des aumônes, des mortifications, et d'autres bonnes œuvres.

XV. Des 10. 11. et 12. Articles du Symbole, Article 10. La rémission des péchés.

Article 11. La résurrection de la chair.

Article 12. La vie éternelle.

D. U'ENTENDEZ-vous par la rémission des péchés?

R. J'entends que Jésus-Christ a donné à l'Eglise le pouvoir de remettre toutes sortes de péchés.

D. Comment l'Eglise remet-elle les péchés ?

R. Par le moyen des Sacremens.

D. Y a-t-il des péchés qui ne puissent être : remis par le pouvoir de l'Eglise?

R. Il n'y en a aucun, quelqu'énorme qu'ils soient.

D. Qu'entendez-vous par la résurrection de la chair?

R. J'entends que tous ceux qui sont morts depuis le commencement du monde, res-

D. Qu'entendez-vous par ressusciter? R.

R. J'entends que les corps sortiront de la terre pour être réunis à leurs âmes, et qu'ainsi les morts deviendront en vie.

 $\boldsymbol{R}$ 

D

no D

D

R.

- D. Quand cela arrivera-t-il?
- R. A la fin du monde, avant le jugement dernier.
- D. Pourquoi les morts ressusciteront-ils?
- R. C'est pour recevoir dans leurs corps la récompense de leurs bonnes œuvres, ou le châtiment de leurs péchés.
- D. Quels corps aurons-nous en ressuscitant?
- R. Nous aurons le même corps et la même chair que nous aurons eus pendant notre vie.
- D. Tous les corps ressusciteront-ils dans le même état?
- R. Tous ressusciteront pour ne plus mourir; mais avec cette différence, que les corps des méchans ressusciteront pour souffrir, et les corps des bons pour être heureux.
- D. Qu'entendez-vous par les bons et les méchans !
- R. Les bons sont ceux qui meurent dans la grâce de Dieu; les méchans sont ceux qui meurent dans le péché mortel.
- D. Qu'entendez-vous par la vie éternelle?
- R. J'entends que la résurrection sera suivie d'une vie qui ne finira jamais.
- D. Quelle sera cette vie?
- R. Ce sera une vie éternellement heureuse pour les bons, et éternellement malieureuse pour les méchans.

terré ainsi

ment

la réou le

tant ? mêm**e** notre

ns le

ourir; corps uffrir, ux.

s mé-

ans la ax qui

e ? suivie

ireuse alheuRésurrection du Lazare, figure de la résurrection et de la rémission des péches. St. Jean, ch. 11.

PRATIQUES. 1. Quand il faut choisir un état de vie ou un emploi, faire ce choix, non par vue d'intérêt, mais dans la vue de se procurer une éternité bienheureuse, et demander à Dieu de nous éclairer à ce sujet.

 Ne point trop ménager son corps, le priver quelquefois des commodités et des plaisirs permis, pour lui procurer une résurrection

glorieuse.

XVI. Du péché actuel.

D. U'EST-ce que le péché actuel?

R. Le péché actuel est une désobéissance à Dieu, que nous commettons par notre propre volonté.

D. En combien de manières commet-on le pé-

ché actuel ?

R. En quatre manières; par pensées, par paroles, par actions, et par omission.

D. Qu'entendez-vous par omission?

R. C'est manquer de faire ce à quoi on est obligé: par exemple, ne point entendre la Messe un jour de Fête, c'est un péché d'omission.

D. Combien y a-t-il de sortes de péchés

actuels?

R. Deux sortes; le péché mortel et le péché véniel.

D. Qu'est-ce que le péché mortel?

R. Le péché mortel est une désobéissance à Dieu, en matière importante, qui nous fait perdre la grâce sanctifiante, et qui mérite l'enfer.

D. Pourquoi l'appelle-t-on mortel?

R. C'est, 1. Parce qu'il mérite l'enfer, qu'on appelle la mort éternelle. 2.

- 2. Parce qu'il donne la mort à notre âme.
- D. Est-ce que tout péché mortel mérite
- R. Oui, il ne faut qu'un péché mortel pour le mériter.
- D. Comment le péché mortel donne-t-il la mort à notre âme qui est immortelle?
- R. On dit que le péché lui donne la mort, en ce qu'il lui fait perdre la grâce sancti-fiante, qui est sa vie.
- D. Quels sont les effets de cette mort spirituelle de l'âme, par le péché?
- R. 1. L'âme devient l'ennemie de Dieu et l'objet de sa colère.
  - 2. Elle est dans la puissance du Démon.
  - 3. Elle pard tout le més ite de ses bonnes œuvres passées.

I

I

R

IRIR

- D. Quoi, celui qui aurait passé sa vie dans la pénitence et les bonnes œuvres, en perdrait le mérite par un péché mortel?
- R. Oui, parce qu'en péchant mortellement, il devient l'ennemi de Dieu.
- D. Nous devons donc bien craindre le péché mortel?
- R. Oui, et plus que tous les maux de ce monde.
- D. S'il fallait choisir entre la mort et le péché mortel, que choisiriez-vous?
- R. Je choisirais plutôt tous les malheurs et la mort même, que de commettre un seul péché mortel.

  Les.

âme. mérite

l pour

-t-il la 9

ort, en sancti-

spiri-

et l'ob-

qon. bonnes

dans la endrait

nent,

péché

de ce

t le pé-

eurs et un seul

Les.

Les trois enfans dans la fournaise. Dan. ch. 3. PRATIQUES. 1. Demander souvent à Dieu qu'il nous préserve du

péché mortel, et que, s'il prévoit que nous y devions tomber, il nous retire plutôt de ce monde.

2. Des qu'on connuft être tombé dans le péché mortel, faire un acte de Contrition, et recourir, le plutôt qu'on le peut, au Sacrement de Pénitence.

#### Des Péchés Capitaux. XVII. De l'Orgueil.

D. O UELS sont les péchés Capitaux? R. Il y en a sept, Orgueil, Avarice, Impureté, Eavie, Gourmandise, Colère et

Paresse.

D. Pourquei les nomme-t-on Capitaux?

R. Parce qu'ils sont les sources de beaucoup d'autres péchés.

D. Qu'est-ce que l'Orgueil?

R. L'Orgueil est un amour déréglé de soimême, qui fait qu'on présume de soi, qu'on se préfère aux autres, et qu'on veut s'élever au-dessus d'eux.

D. Quels sont les vices que l'Orgueil cause

plus ordinairement?

R. Il y en a sept; l'estime de soi-même, la présomption, le mépris du prochain, la vanité, l'ambition, l'hypocrisie et la désobéissance.

D. Quelle est la vertu opposée à l'Orgueil?

R. C'est l'humilité.

D. L'humilité est-elle nécessaire au salut?

R. Oui, elle est si nécessaire, que sans l'humi-

lité nous ne pouvons être sauvés.

D. Un homme qui fait de grandes aumônes et de grandes pénitences, ne sera-t-il pas sauvé ? C 3 R.

- R. Non, s'il n'a point d'humilité, et s'enorgueillit point de ses bonnes œuvres.
- D. Pouvons-nous prendre confiance dans nos bonnes œuvres.
- R. Toute notre confiance doit-etre dans les mérites de Jésus-Christ, et dans l'aveu de notre misère.
- D. Quels sont les effets de l'humilité ?
- R. Se mépriser soi-même; ne point chercher à s'élever ni à se produire; ne mépriser personne, obéir et céder volontiers à tout le monde.
- D. Donnez-nous quelques motifs qui nous engagent à fuir l'orgueil, et à pratiquer l'humilité.
- R. En voici trois. 1. L'horreur que Dieu a des orgueilleux.
  - 2. L'exemple de Jésus-Christ qui a choisi sur la terre une vie humble.
  - 3. Le mépris et les railleries que tout le monde fait des orgueilleux.

Nabuchodonosor changé en bête. Dan. ch. 4.

- PRATIQUES. 1. Ne jamais parler de soi par vanité, ni des choses qui nous appartiennent, comme de nos parens, de nos richesses, de nos bonnes œuvres, &c.
- Ne mépriser, ni railler personne.
   Eviter les ajustemens mondains et les parures superflues.
- 4. Ne point nous excuser, quand on nous reprend, s'il n'est nécessaire.

XVIII. De l'Avarice, la Luxure et l'Envie.

D. U'EST-ce que l'Avarice?

R. L'Avarice est un amour déréglé des biens de la terre, principalement de l'argent. D. s'en-

s nos

s méru de

cher à r perout le

nous iquer

lieu a

choisi

out le

. 4. des chos riches-

t néces-

nvie.

l'ar-

D.

5. Etre oisif

R. 1. User de mensonges et de tromperies, pour s'enrichir.
2. S'occuper tellement de l'acquisition des

D. Quels sont les effets de l'Avarice?

richesses, qu'on en oublie sont salut.

3. Trop épargner, pour amasser du bien.

4. Refuser l'aumone, quand on la peut faire.

5. Prendre ou retenir injustement le bien d'autrui.

D. Qu'est-ce que la Luxure ou l'Impureté?

R. La Luxure ou l'Impureté est une affection déréglée pour les plaisirs de la chair.

D. Quelles sont les causes les plus ordinaires

de ce péché?

R. 1. Boire et manger avec excès ou trop de sensualité.

2. Fréquenter, trop familièrement, les personnes de sexe différent, ou contracter avec elles des amitiés trop tendres.

3. Dire des paroles ou des chansons libres,

ou se plaire à les entendre.

4. Lire des Romans, des Comédies, ou d'autres livres qui parlent d'amour,

5. Etre oisif ou paresseux.

D. N'y en a-t-il point encore une raison particulière pour les filles, et qu'elles doivent éviter?

R. Oui, c'est d'aimer à être parées, et à plaire, porter la gorge découverte, être habillées et coëffées peu modestement.

D. Qu'est-ce que l'envie?

R.

- R. L'envie est une tristesse du bien de notre prochain, en tant que nous croyons qu'il diminue le nôtre.
- D. Quels sont les effets de ce vice ?
- R. 1. Chercher à diminuer la réputation ou le crédit de son prochain, en disant du mal de lui. 1 is to intrope into a to a to
  - 2. Ressentir du plaisir, lorsqu'on entend les autres en médire.
  - 3. Interpréter aisément en mal ses actions.
- 4. Ressentir de la joie, lorsqu'il lui arrive du ... mal: she salishe oil more

Samson séduit par Dalila. Liv. des Juges, ch. 16. PRATIQUES. 1. Donner l'aumône volontiers et abondamment.

- Ne point faire de réserve d'argent, sans une grande nécessité, se confiant, pour l'avenir, à la providence de Diou.
   Fuir les danses, les bals, les comédies, les assemblées dangéreuses, comme des écueits de la purêté.
- Eviter la familiariré des personnes de sexe différent.

Il faut recommander ici au petites filles de ne point jouer avec les petits garçons, mêmes à des jeux innocens.

Le Catéchisme de la Gourmandise, est remis au Dimanche gras.

XIX De la Colère et de la Paresse.

U'EST-ce que la Colère?

- R. La Colère est un mouvement violent de notre âme, qui nous porte à nous ven-
- D. Quels sont les effets de ce péché?
- R. 1. S'occuper avec dépit des injures qu'on croit avoir recues.
- 2. Dire des paroles injurieuses et méprisantes.
  - 3. Frapper son prochain en quelque manière que ce soit.

otra qu'il

ou le mal

d les

18. e du

. 16. ent. eité, se

dange-

rec les re-

iere

4. Former le dessein de se venger dans l'occasion.

D. A quoi est-on obligé, quand par la colère, on a injurié, frappé, ou fait insulte à son eleprochain? na : with it is

R. On est obligé à lui faire excuse, à réparer le tort qu'on lui a fait, et à se réconcilier avec lui. the control of the co

D. Et quand on a recu quelque mauvais traitement de ses ennemis, à quoi est-on obligé?

R. On est obligé à pardonner, à se réconcilier aisément, et même à aimer ses ennemis.

D. Cette obligation est-elle tien pressante? R. Oui, sans cela il n'y a point de salut.

D. Celui qui dit : Je ne veux point de mal à mon ennemi; je lui pardonne, mais je ne veux ni le voir, ni entendre parler de lui. sera-t-il sauvé? 

R. Non, parce qu'il n'aime pas son ennemi.

D. A quoi nous oblige cet amour de nos ennemis ?

R. 1 les regarder commes nos frères en Jésus-Christ.

2. A leur rendre les devoirs de la société, comme les saluer, leur parler, &c.

3. A leur faire du bien dans l'occasion,

D. Qu'est-ce que la Paresse?

R. La Paresse est un dégoût volontaire des exercices de la piété et une négligence des devoirs de son état, particulièrement de ceux de la religion.

- D. Qu'entendez-vous par les devoirs de son état?
- R. J'entends les obligations où l'on est engagé par l'état où on est: par exemple, un écolier doit étudier: un valet doit servir son maître et lui obéir.

D. Quels sont les effets de la Paresse?

R. 1. Passer des temps considérables sans songer à Dieu et à son salut.

2. Négliger les instructions, les Sacremens, les bonnes œuvres, et tout ce qui excite à la piété.

3. Perdre son temps au jeu ou à des amuse-

D.

R.

R.

D

D

4. Dormir trop.

5. Négliger le travail et les fonctions de son état.

Meurtre d'Abel, Genèse ch 4, ou Parabole des dix mille talens. St. Matth. ch. 18.

PRATIQUES. 1. Réprimer les petites impatiences journalières ; s'imposer une pénitence chaque fois qu'on y tombe comme de baisser la terre, de donnée une aumône, &c.

2. Sion a un ennemi, ou quelqu'un avec qui ont soit en querelle, aller, dès le jour même, se réconcilier, quand même on n'aurait pas tort, ou qu'on serait supériour en âge ou en dignité.

3. Chaque jour, pratiquer quelque exercise de piété, comme une lecture piense, quelque œuvre de charité, un quart d'heure de méditation, &c.

#### XX. Du Scandale.

D. U'EST-ce que le Scandale? R. Le Scandale est une parole, une ac-

tion ou une omission qui porte au péché ceux qui en ont connaissance.

D. En combien de manière donne-t-on scandale? son

en-

ple,

ser-

8011-

ens.

àla

use-

80%

des

relle.

ac-

ché

an-

- R. 1. En offensant Dieu en présence du prochain, et lui donnant par là l'exemple de l'offenser de même.
  - 2. En lui apprenant à l'offenser, comme celui qui enseignerait à un enfant à dé-rober, ou à dire des paroles sales.
  - 3. Conseillant de mal faire, comme de voler ou de mentir.
  - 4. Donnant occasion d'offenser Dieu, comme ceux qui gardent des tableaux deshonnétes, qui parlent contre la religion ou la pureté; les femmes qui portent la gorge découverte, &c.
- D. Le scandale augmente-t-il beaucoup le péché?
- R. Oui, il est lui-même souvent un crime énorme.
- D. Pourquoi ce crime est-il si énorme ?
- R. 1. Parce que le Scandaleux se rend coupable des péchés que cause son scandale.
  - 2. Parce qu'il est très-difficile, et souvent impossible, de réparer tout le mal que le scandale a causé.
  - 2. Parce qu'il est plus injurieux à Jésus-Christ que les autres péchés.
- D. Pourquoi est-il plus injurieux à Jésus-Christ?
- R. Parce qu'il damne les âmes que Jésus-Christ veut sauver, et qu'il a rachetées par son sang.
- D. A quoi le Scandale oblige-t-il celui qui l'a donné?

R. A deux choses l. A accuser à confesse la circonstance du scandale ajouté au péché qu'il a commis.

2. A réparer, s'il le peut, le scandale qu'il a donné, et les péchés qui en ont été les

R

suites.

Mort des deux enfans d'Héli. 1. Liv. des Rois, ch. 4. PRATIQUES. 1. Eviter, non seulement ce qui de soi porte au péché, mais même, ce qui, étant de soi innocent, pourrait porter au péché des personnés faibles, aisées à scandaliser. 2. Si on se souvient d'avoir conseillé à quelqu'un une chose où

il y aurait du péché, se dédire au plutôt de son mauvais

S. Gagner à Dien, par son bon exemple et ses bonnes œuvres, autant d'âmes, s'il est possible, qu'on en a perdu par ses manyais exemples.

### XXI. Du Péché Véniel.

U'EST-ce que le Péché Véniel?

R. Le Péché Véniel est une désobéissance en matière légère, qui ne détruit pas en nous la grâce sanctifiante, mais qui, affaiblit et nous engage à des peines temporelles.

D. Quand est-ce qu'un péché est véniel?

R. Quand il est en matière peu considérable, ou que le consentement de la volonté est imparfait.

D. Donnez-en quelque exemple?

R. Une impatience légère est un péché véniel, à cause de la légèreté de la matière. Une pensée contre la Foi est un péché véniel, quand on ne s'y est point arrêté avec une volonté parfaite.

D. Tous les péchés ne sont donc pas égaux entr'eux ?

esse au

'il a é les

ch.4. rte au urrait

uvais üvtes, ar sos

béistruit mais ines

ble, onté

el, à Une niel, une

R.

R Non, il y en de plus grands les uns que les autres, soit entre les péchés véniels, soit entre les péchés mortels.

D. Celui qui meurt, coupable seulement de

péchés véniels; va-t-il en Enfer?

R. Non, parce qu'il n'a pas perdu eutièrement la grâce sanctifiante.

D. Où va-t-ilidone?

R. S'il m'a pas fait pénitence de ses péchés véniels, il va en Purgatoire satisfaire à la justice de Dieu.

D. Devons-nous graindre beaucoup le péché

véniel?

R. Gui, et plus que tous les mauximaginables.

D. Pourquoi cela ? por 9. mg.

R. 1. C'est que ce péché déplaît à Dieu; et c'est assez pour en détourner ceux qui aiment Dieu, de tout leur cœur.

2. C'est que les péchés véniels conduisent, peu à peu, aux mortels, et, par là, à l'Enfer. Enfans dévorés par des ours. 4. Liv. des Rois ch. 2.

PRATIQUES. 1. Examiner les peches véniels qu'on commet le plus souvent, comme petits mensonges, impatiences, etc. et chercher les moyens de s'en corrière.

les moyens de s'en corriger. (1)
2. Entreprendre, chaque mois, de corriger une de ses mauvaises habitudes; par exemple dans ce mois se corriger des petits juramens, le mois suivant, des paroles de anité &c.

XXII. De la grâce.

D. O USEST-de que la Grâce?

R. La Grâce est un don surnaturel que Dieu nous a fait, par sa pure bonté et par les mérites de Jésus-Christ, pour opérer notre salut.

D.

. . . **. . .** 

D. Combien y a-t-il de sortes de grâces?

R. De deux sortes; la grâce habituelle, autrement la grâce sanctifiante, et la grâce actuelle.

D. Qu'est ce que la grâce habituelle ou sanctifiante?

R. C'est celle qui nous rend saints devant Dieu, dès quelle est en nous.

D. Pourquoi l'appelle-t-on habituelle?

R. Parce qu'elle se conserve en nous, lors même que notre volonté n'agit point : par exemple, elle est dans les enfans baptisés, avant l'usage de raison.

D. Qu'est ce que la grâce actuelle?

R. C'est celle qui ne nous sanctifie pas d'ellemême mais nous dispose à être saints, ou à devenir plus saints, quand nous y coopérons.

D. Pourquoi l'appelle-t on actuelle ?

R. Parce que c'est un mouvement passager et intérieur, par lequel Dieu nous excite et nous aide à faire le bien.

R

PI

D. Donnez-en un exemple?

R. Si la grâce de Dieu m'excite à donner actuellement l'aumône, cette pensée ou ce mouvement est une grâce actuelle.

D. Qu'est-ce que coopérer à la grâce?

R. C'est suivre son mouvement: par exemple, suivre l'inspiration que Dieu donne de faire l'aumône, c'est coopérer à la grâce.

D. Sommes-nous libres de coopérer à la grâce, ou de n'y pas coopérer?

utrerâce

e ou

vant

lors oint : bap-

'elles, ou oopé-

ger et xcite

er acu ce

mple, faire

râce,

R. Oui, sans cela nous n'aurions pas de mérite.

D. Pouvons-nous faire quelque chose qui mérito le ciel sans la grâce?

R. Non, nous ne pouvons rien du tout pour le ciel, sans la grâce de Dieu.

D. Quelle conséquence tirez-vous de cette vérité?

R. La première, de demander à Dieu sa grâce, puisque je ne puis rien pour le salut sans elle. La seconde, de ne point m'enorgueillir des bonnes œuvres, puisque c'est par la grâce que je les fais

D. Comment se perd la grâce?

R. On perd la grâce habituelle, par le péché mortel? On perd les grâces actuelles, en résistant à leurs inspirations.

D. Est-ce qu'on résiste aux mouvemens intérieurs de la grâce?

R. Oui, nous n'y résistons que trop.

D. Comment obtient-on la grâce?

R. On l'obtient par les Sacremens et par la prière.

Péché de St. Pierre, suite de sa présomption. St. Jean, ch. 18.

PRATIQUES. 1. Approcher souvent des Sacremens, pour y puiser des graces plus abondantes et plus frequentes.

2. Prier souvent pour demander à Dieu ces grâces, surtout dans les teutations, ou au commencement de ses actions; aller quelquefois, devant le Saint-Sacrement, prier à cette intention.

Quand on a fait une bonne œuvre, s'humi ier devant Dieu, recennaissan: que c'est l'effet de sa giâce.

4. Quand le Saint-Esprit nous inspire ou de faire une honne œuvre, ou de foir l'occasion du péché, ne pas différer, mais obéir austitôt à son mouvement. XXIII. Du Pater ou Oraison Dominicale.

D. UELLE est la plus excellente prière?

R. La plus excellente de toutes les prières est l'Oraison Dominicale, appelée communément le Pater.

De Qu'est-ce que le Pater?

R. C'est une prière qui nous a été enseignée par Jésus-Christ.

D. A qui parlons-nous, en disant le Pater?

R. Nous parlons à Dieu.

D. Pourquoi l'appelons-nous notre Père?

R. Pour nous apprendre à avoir en Dien la confiance qu'un fils doit avoir en son père.

Do Dien estuil notre père ? .... . bean all 1

R. Oui, il nous a donné la vie, et il nous donnera son héritage, qui est le ciel.

D. Pourquoi disons-nous notre Père, plutôt que mon Père?

R. C'est pour montrer que tous les Chrétiens sont frères, ayant tous un même père.

D. Pourquoi disons nous, qui étes dux cleud

Dieu étant partout?

R. C'est que, quolque Dieu soit partout, nous regardons le ciel comme le trône de sa gloire.

D. Combien y a-t-il de demandes dans le

Pater?

R. Il y en a sept.

D. Que demandons-nous par la première, Que votre nom soit sanctifié?

R

R. Nous demandons que Dicu soit connu, aimé et adoré, et qu'on craigne de l'offenser. rale.

les elée

née

2

g n la èro!

rous utôt

iens

out) e de

s le

Que aiser. D. Expliquez cela en détail.

R. Nous demandons, 1. Que les Infidèles connuissent et bénissent le saint nom de Dieu.

2. Que les jureurs et blasphémateurs cessent de l'offenser.

3. Que tous les Chrétiens l'honorent par la sainteté de leur vie.

D. Que signifie la seconde demande, Que votre règne arrive?

R. Nous demandons que Dieu règne dans nos cœurs, par sa grâce, et qu'il nous fasse régner, avec lui, dans sa gloire.

D. Que signifie la troisième demande, Que votre volonté soit faite en la terre comme au cicl?

R. Nous demandons que les hommes lui obéissent avec autant d'amour et de fidélité que les Anges.

Parabole de l'enfant prodigue. St. Lue, ch. 15. PRATIQUES. 1. Résiter le Paier, avec attention et posément; penser, en le sécitant, au sons de chacune des demandes qu'on y fatta Dieu

2. Prier pour la conversion de ceux qui deshonorent le saint nom de Dieu, par leurs blachbêmes ou par leurs crimes; et reprendre ceux qui jorent, si nous en avons le pouvoir.

3. Dans tous ce qui nous arrive de fâcheux, dire intérieurement à Dieu: Que notre notenté soit faite.

XAIV. Suite du Pater.

D. UE demandons nous par la quatrième demande, Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien?

R. Nous demandons à Dieu le pain ou la nourriture de l'âme, et celle du corps.

D. Quel est ce pain de notre âme, que nous demandons?

- R. C'est la grâce de Dieu, sa sainte parole, et la Sainte-Eucharistie.
- D. Qu'entendez-vous par le pain du corps?
- R. C'est tout ce qui est nécessaire pour la conservation de notre vie.
- Que nous enseigne la cinquième demande, Pardonnez-nous nos offenses?

R.

Dapr

Ď.

D.

R

1 1

- R. Elle nous apprend que nous offensons Dieu tous les jours, et que nous avons besoin de lui demander pardon sans cesse.
- D. Que demandons-nous donc à Dieu par cette demande?
- R. Nous demandons qu'il nous accorde le pardon de pos péchés, et qu'il nous donne la grâce d'une vraie pénitence.
- D. Pourquoi ajoutons nous, comme nous pardonnous à ceux qui nous ont offensés?
- R. Pour nous faire souvenir qu'il faut pardonner à ceux qui nous offensent, si nous voulons que Dieu nous pardonne.
- D. Est-ce que Dieu ne nous pardonnera point, si nous ne pardonnons pas?
- R. Non, puisque nous le prions, par cette demande, que le pardon que nous accordons, soit la règle de celui que nous lui demandons.
- D. Que signifie la sixième demande. Ne nous induisez point en tentation?
- R. Nous demandons à Dieu de nous préserver des tentations, et de nous faire la grâce de les surmonter.
- D. Que signifie la septième demande, Déli-

R. Nous demandons d'être préservée de tous les maux de l'âme et du corps, et du démon qui nous les suscite.

D. Quel est le mal que nous devons craindre

R. C'est le péché et la damnation.

olei

r la

de,

ieu

de

par

e le

nne

our

15 2

par-

ous

int,

ms.

ons.

048

er-

la

eli-

David insulté pur Séméi, Liv. 2, des Rois ch: 16; PRATIQUES. 1. Quand on récite le Pater, songer si on a quelqu'ennemi, lui pardonner de ban cœpr, et faire la résolution de se réconcilier ovec lui.

2. Chercher occusion de rendre service a ceux qui nous veulent du

mal, et prier Dieu pour eus.

3. Par reconnaissance pour la bonté de Dieu, qui nous donné, chaque jour, le pain qui nons nourrit, contribuer, chaque jour, à la nourriture de que que pauvre, selon nos moyens.

XXV. Des Sacremens.

D. U'EST-ce qu'un Sacrement?
R. Un Sacrement est un signe sensible institué par Notre-Seigneur-Jésus-Christ, pour nous sanctifier.

D. Pourquoi dit-on qu'un Sacrement est un

signe sensible?

D. C'est un signe, parce qu'il signifie la grâce qu'il produit en nous; et il est sensible, parce qu'il tombe sous les sens.

D. Expliquez cela, par un exemple,

R. Dans le Bapteme, ce qui tambe sous nos sens, c'est l'eau qui lave l'enfant, et cette eau signifie la grâce qui lave son âme du péché originel.

D. Commeut est-ce que les Saeremens nous

R. Les uns, savoir, le Baptême et la Pénitence, donnent la grâce sanctifiante, qu'on n'avait pas auparavant; les autres, comme la Confirmation, &c. augmentent celle qu'on avait déjà reçue.

D.

D.

R.

PR

D.

R.

D

R.

D

R.

D. Comment est-ce que les Sacremens don-

ment ou augmente la grâce?

R. C'est en nous appliquant les mérites de la mort de Jésus-Christ.

D. Tous ceux qui reçoivent les Sacremens,

recoivent-ils la grâce?

R. Non: ceux qui n'ont pas les dispositions nécessaires, ne reçoivent pas la grâce du Sacrement.

D. Est ce un grand péché que de recevoir les Sacremens sans les dispositions nécessaires?

R. Oui, c'est un grand péché, qu'on appelle sacrilège.

D. Qu'entendez-vous par un Sacrilège ?

R. J'entends la profanation d'une chose sainte.

D. Peut-on recevoir chaque Sacrement plusieurs sois?

R. Oui, excepté le Baptême, la Confirmation et l'Ordre, qu'on ne peut recevoir qu'une fois.

D. Pourquoi ne peut-on recevoir ceux-ci qu'une fois?

R. C'est qu'ils impriment caractère.

D. Qu'est-ce que Caractère?

R. C'est une marque spirituelle imprimée dans l'âme, qui nous consacre à Dieu d'une manière particulière, et qui ne peut être effacée.

celle

lon-

le la

ens,

ions e du

r les

ap.

hose

plu-

mavoir

X-CI

mée Dieu Deut D. L'aspersion de l'Eau-bénite est-elle un Sacrement?

R. Non, c'est une simple cérémonie, par laquelle l'Eglise nous enseigne la pureté de conscience, avec laquelle il faut prier.

D. Quel autre fruit tire-t-on de l'Eau-bénite ou du Pain bénit?

R. Ceux qui s'en servent avec dévotion, ont part aux prières que l'Eglise fait, en les bénissant.

Punitions des Philistins, pour avoir emporte l'Arche, l. Liv. des Rois, ch. 5.

che. 1. Liv. des Rois, ch. 5.

FRATIQUES. 1. Ne point souffrit qu'on plaisanté sur les Sacrémens, ou qu'on contrefasse, d'une manière indécente, leurs cérémonies.

2. Etendre notre respect sur les choses que l'Eglise bénit par rapport aux Sacremens, comme l'Eau-bénite, le Pain-bénit, les vases et les ornemens sacrés.

S. Respecter les Paures et les Religioux, comme les Ministres des Sacrémens, n'en point dire de mat : interpréter, en bonne part, leurs actions, les secourir dans jour pauvress.

XXVI Du Baptême.

R. Le Baptême est un Sacrement qui efface le péché originel, et nons fait enfant de Dieu et de l'Eglise.

D. Comment donne-t-on le Bantême?

R. On verse de l'eau naturelle sur la tête de celui qu'on baptise, en disant: Je vous Baptise, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

D. Pourquoi dites-vous qu'on verse de l'eau naturelle?

R. C'est qu'on ne doit baptiser qu'avec de l'eau naturelle, comme de puits, de rivière, de pluie,

pluie, &c. et que, si on baptisait, avec de l'eau-rose, du vin ou d'autres liqueurs, le Baptême ne serait pas bon.

D. Faut-il que cette eau soit bénite ?

R. Dans un danger pressant, on peut se servir d'eau qui ne soit pas bénite.

D. Sur quelle partie du corps doit-on verser

N

R

D

R

D

l'eau, pour baptiser?

R. Ordinairement sur la tête; ou, si on ne le peut, il faut la verser sur une des plus notables parties du corps.

D. Si l'eau ne touchait que la superficie des cheveux, ou les habits, le Baptême serait-

il bon?

R. Non, il ne serait pas bon.

D. En quel temps faut-il dire ces paroles, Je vous baptise, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

R. En même temps que l'on verse l'eau en

forme de Croix.

D. Quelle intention faut-il avoir, en baptisant?

R. Il faut avoir intention de faire ce que fait l'Eglise.

D. Toute personne peut-elle baptiser?

R. Il n'appartient qu'à l'Evêque et au Curé de la faire; mais en cas de nécessité, toute personne peut baptiser.

D. Le Baptême est-il nécessaire au salut?

R. Il est si nécessaire, que les enfans ne peuvent être sauvés, sans le recevoir.

D. Les ensans qui meurent sans le Baptême, ne vont donc pas en Paradis? R.

- R. Non, ilsne verront jamais Dieu, pendant l'éternité.
- D. Le Baptême ne peut-il pas être suppléé. quand on ne peut le recevoir?
- R. Oui, dans ce cas, il peut être suppléé par le martyre, ou par un acte de charité avec le désir d'être baptisé.
- Naamun guéri de la lèpre. 4. Liv. des Rois, ch. 5.
- PRATIQUES. 1. Procurer que les enfans, de qu'its sent més, solent portés : l'Eglise pour être baptisés, à cause du péril qu'il y a de différer. Avertir ceux qui différent, saus raison et ans permission, qu'ils font un grand, éché. 3. S'instruce exactement de la man ère dont on doit donner le Bap-
- tême, afin de le pouvoir donner, en cas de nécessité.

### XXVII. Suite du Baptême.

#### NUELS sont les effets du Baptême en nous?

R. 1. Il efface le péché.

de

s, le

rvir

1981

n ne

plus

des

rait-

s, Je

Fils,

u en

ante

que

Curé

ssité.

s ne

ême,

- 2. Il donne la vie spirituelle.
  - 3. Il fait enfant de Dieu et de l'Eglise.
  - 4. Il imprime un caractère qui ne se perd point.
- D. Quel péché le Baptême efface-t-il?
- R. Il efface le péché originel, et tous les autres péchés qu'on aurait commis avant d'être baptisé.
- D. Le Baptême ôte-t-il aussi les effets du péché originel, comme l'ignorance, la concupiscence, la mort et les misères ?
- R. Non, mais il donne des graces pour les vaincre ou les supporter.
- D. Comment le Baptême donne-t-il la vie spirituelle? relite Merginal Plan.

D

R.

So

PR

la

bo

D.,

D.

R.

D.

R.

D.

R.

D.

- R. En ce qu'il donne la grace sanctifiante, qui est la vie de notre ame.
- D. Comment le Baptême nous fait il enfuns de Dieu?
- R. C'est qu'en vertu de cette vie spirituelle que donne le Baptéme, Dieu nous aime, comme ses enfans, et nous donne droit à son hé-
- D. Comment le Baptême nous fait-il enfans de l'Eglise?
- R. En nous donnant droit de participer à ses biens spirituels, à ses Sacremens et à ses prières.
  - D. Celui qui reçoit le Baptême, fait il à Dieu quelques promesses?
  - R. Oui, 1. De croire tous les mystères de notre Foi.
    - 2 De renoncer au Démon, à ses pempes et à ses œuvres.
- D. Qu'est-ce que les pompes du Demon?
- R. Ce sont les maximes et les vanités du monde.
- D. Qu'est-ce que les œuvres du Démon?
- R. C'est le péché.
  - D. Mais, les enfans ne font pas ces promesses, puisqu'ils n'ont pas l'usage de raison.
- R. Le parrain et la marraine les font pour eux.
- D. A quei sont obligés les parrains et marraines?
- R. A veiller, au défaut de pères et mères, à l'instruction de ceux qu'ils ont présentés au Baptême.

e, qui

uns de

le que omme n hé-

ntans

per a s et à

Dieu

es de

pes et

mon-

vesses,

ir eux. arrai-

res, à sentés

D. Combien faut-il de péchés mortels pour perdre la grâce du Baptême?

R. Il n'en faut qu'un seul.

Sortie d'Egypte, et passage de la mer rouge, figure du Baptéme. Exod. ch. 13 et 14.

PRATIQUES. 1. Ceux qui ont conservé la grâce du Baptême, devraient demander, chaque jour, à Dieu de mourir plutôt que de la perdie.

2. So faire une fête particulière du jour auquel on a été bautisé. Communier ce jour-là, ou le Dimanche suivant; faire quelqu'autre bonne œuvre, pour remercier Dieu de la grâce qu'on a reçue en ce jour.

9. Se mettre quelquefois à genoux, auprès des Fonts baptismaux, pour y renouveler les promesses qu'on a faites à Dien dans son Baptême.

XXVIII. De la Confirmation.

D. U'EST-ce que la Confirmation?
R. La Confirmation est un Sacrement
qui nous donne le Saint-Esprit avec l'abondance de ses grâces.

D. Pourquoi le Saint-Esprit nous est-il donné dans la Confirmation?

R. Pour nous rendre parfaits Chrétiens, et nous faire confesser la Foi de Jésus-Christ, même au péril de notre vie.

D. Comment ce Sacrement -nous rend-il parfaits Chrétiens?

R. En nous rendant forts et courageux dans la Foi.

D. Est-ce pour celà qu'il est appelé Confirmation?

R. Oui, parce qu'il nous confirme et nous affermit dans la profession de la Foi.

D. La Confirmation est-elle absolument nécessaire pour être sauvé? R. R. Non, mais ceux qui la négligent, offensent Dieu, et se privent des grâces que donne ce Sacrement.

dor

ont

D.

R.

R.

D

R

- D. Peut-on le recevoir plusieurs fois?
- R. Non, parce qu'il imprime caractère :
- D. Dans quelles dispositions faut-il le rece-
- R. Il faut, 1. Etre instruit des principaux mystères de la Foi.
  - 2. Avoir la conscience nette de tous péchés. au moins de péchés mortels.
  - 3. Produire des actes de foi, d'amour de Dieu, de désir, et autres convenables à la grandeur de ce Sacrement.
  - D. Celui qui le recevrait en péché mortel, ferait-il grand mal?
  - R. Oui, il commettrait un sacrilège, et ne recevrait pas le Saint-Esprit.
- D. Quelles sont les obligations de celui qui a reçu la Confirmation?
- R. C'est de ne point rougir de professer la Foi de Jésus-Christ, ni de suivre les maximes de son Evangile.

## Descente du Saint-Esprit sur les Apôtres. Actes des Apôtres, ch. 2.

- PRATIQUES. 1. Quandon entend les libertins qui parlent contre la Foi et la Religion, leur imposer silence, ou quitter leur compagnie; et, sion ne le peut, produire intérieurement un Acte de Foi.
- 2. Si la pratique de la vertu nous attire quelque raillerie, ou quelque dommage, les regarder comme un grand honneur, et en remercier Dieu.
- Se déclarer hautement pour la piété; ne point rougir de fréquenter les Sacremens, on de faire de bonnes œuvres.
   N. B.

nsent lonne

rece-

ipaux

chés.

ur de s à la

ortel,

et ne

i qui

ser la maxi-

Actes

t contre ur com-Acie de

u quelet en

quenter N. B. N. B. On trouvera, après le Catéchisme pour les Fêtes, une instruction plus étendue sur la Confirmation; et dont on fait ordinairement usage dans les Catéchismes qui ont lieu pour préparer prochainement les enfans à recevoir ce Sacrement.

#### XXIX De la Pénitence.

D. U'entendez-vous par la pénitence en général?

R. Par la Pénitence en général, j'entends deux choses, l. Une vertu qui nous fait détester et expier nos péchés. 2. Un Sacrement institué pour les remettre.

D. Pourquoi nomme-t-on ces deux choses d'un même nom?

R. C'est que le Sacrement de Pénitence ne doit jamais être séparé de la vertu de Pénitence, et que, sans elle, ce Sacrement n'aurait point d'effet en nous.

D. Qu'est-ce que le Sacrement de Pénitence?

R. La Pénitence ou Confession, est un Sacrement qui remet les péchés commis après le Baptême.

D. Le Sacrement de Pénitence est-il néces-

saire, pour être sauvé?

R. Le Sacrement de Pénitence, au moin, quant à la douleur du péché et à la volonté sincère de s'en confesser, est absolument nécessaire, pour être sauvé, à tous ceux qui ont commis quelque péché mortel, après le Baptême.

D. Le Sacrement de Pénitence peut-il remettre toutes sortes de péchés? R.

- R. Oui, il les remet tous, sans en excepter aucun, quelqu'énorme qu'il soit.
- D. Quelles sont les parties du Sacrement de Pénitence?
- R. Il y en a trois: la Contrition, la Confession et la Satisfaction.
- D. Quels sont les effets du Sacrement de Pénitence?
- R. Il y en a deux. 1. Il efface tous les péchés actuels. 2. Il nous réconcilie avec Dieu, en nous donnant la grâce sanctifiante.
- D. Quel effet produit cette réconciliation?
- R. 1. Elle rend le droit au Paradis, qu'on avait perdu par le péché. 2. Elle donne des forces contre les tentations. 3. Elle change la peine éternelle dûe au péché, en une peine temporelle. 4. Elle fait revivre le mérite des bonnes œuvres passées.

R.

D.

R.

- D. Comment peut-elle faire revivre ce mérite des bonnes œuvres?
- R. L'âme ayant perdu ce mérite par le péché, Dieu, par sa bonté, le rend, dans le Sacrement de Pénitence.
- D. Tous ceux qui vont à Confesse en recoivent ils les effets?
- R. Non, il n'y a que ceux qui apportent à ce Sacrement les dispositions convenables.
- D. Quelles sont ces dispositions, ou que fautil faire pour une bonne confession? R.

eepter ent de

onfes-

nt de

us' les avec ancti-

on? qu'on lonne Elle

éché, fait uvres

nérite

éché, acre-

n re-

d ce

faut-R. R. Pour une bonne confession, il y a quatre choses à faire, 1. Ex aminer sa conscience.

2. S'exciter à la Contrition et au propos de ne plus offenser Dieu.

3. Déclarer tous ses péchés à un Prêtre.

4. Etre dans la résolution de satisfaire à Dieu et au prochain.

La pénitence des Ninivites. Jonas, ch. 3.

PRATIQUES. 1. Choisir un Confesseur pieux etéclairé, qui ne nous flatte point dans nos defauts

2. Se confesser toujours, autant qu'on le peut, au même Confesseur, afin qu'il juge mieux si nous avançons dans la piété.

3. Si on a raison de douter sur ses Confessions passées, les réparer par une contession générale.

#### XXX. De l'Examen de conscience.

D. U'EST-ce qu'examiner sa conscience. R. Examiner sa conscience, c'est rappeler soigneusement, dans sa mémoire, les péchés dont on est coupable, pour les déclarer au Prêtre.

D. Est-il absolument nécessaire d'examiner sa conscience, avant que de se confesser?

R. Oui, parce que, si on oubliait, à confesse, un péché mortel, faute de s'être examiné, la confession ne serait pas suffisante.

D. Comment faut-il examiner sa conscience?

R. Pour bien examiner sa conscience, il faut, 1. Se recueillir quelque temps en la présence de Dieu, et lui demander son secours. Ce qu'on peut faire par la courte prière suivante, ou par quelqu'autre semblable: Mon Dieu, donnez-moi la lumière nécessaire pour connaître mes péchés, et la grâce pour les détester Je vous demande cette grade par les mérites de J. C. mon Sauveur, par l'intercession de la très-Sainte Vierge, de mon Saint Ange Gardien, de mes Saints Patrons N. N. et de tous les Saints. Il faut ensuite repasser dans son esprit et rappeler dans sa mémoire tous les péchés que l'on a commis depuis la dernière confession.

D. Sur quoi faut-il s'examiner?

R. Il faut s'examiner, 1. Sur les Commandemens de Dieu et de l'Eglise. 2. Sur les sept péchés Capitaux. 3. Sur les devoirs de son état. 4. Sur ses habitudes et passions dominantes. 5. Sur les personnes que l'on a fréquentées et sur les lieux où l'on a été.

D. Qu'entendez-vous par les devoirs de son état?

R. J'entends les obligations que chacun doit remplir dans l'état où il est: par exemple, un écolier doit étudier, un domestique doit servir son maître et lui obéir : et c'est là-dessus qu'il doit s'examiner.

D. Comment faut-il s'examiner?

R. En parcourant toutes ses pensées, ses paroles, ses actions et ses omissions, pour remarquer celles où il y a eu du péché.

D. Combien faut-il mettre de temps à examiner sa conscience?

ssaire grâce cette Sau-Sainte en, de ous les

andeur les voirs t pasonnes ux où

us les

a der-

le son nacun ar exomesbéir :

es paur rexami-

kami-R. R. Il faut mettre, à l'examen de conscience, le temps qu'on mettrait raisonablement à préparer une affaire importante; plus ou moins, suivant la longueur du temps qui s'est écoulé depuis la dernière confession.

Pour les personnes timorées et qui se confessent souvent un quart d'heure suffit ordinairement. L'ais pour ceux qui se confessent rarement, il faut un temps plus considérable, et souvent y revenir à plusieurs fois.

D. Dans quelles dispositions faut-il repasser ses péchés dans son esprit?

R. Avec regrêt et amertume de cœur de les avoir commis ; et non pas comme on songerait à une chose indifférente.

D. Par où faut-il finir son examen?

R. Il faut finir son examen par un Acte de Contrition.

Histoire de Naaman. 4. Liv. des Rois, ch. 5.

PRATIQUES. 1. Faire, tous les soirs, l'examen de sa conscience, sur les fautes commises pendant le jour.

 S'examiner aussi particulièrement, plusieurs jours avant que d'aller à confesse.

3. Choisir un temps et un lieu convenable pour s'examiner, et éloigner la pensée de toute autre affaire, pour ne s'occuper que de sa conscience.

#### XXXI. De la Contrition.

D. U'EST-ce que la Contrition ?

R. La Contrition est une douleur et un regret d'avoir offensé Dieu, avec la résolution de ne le plus offenser.

D. Combien y a-t-il de sortes de-Contritions?

- R. Il y a deux sortes de Contrition, la Contrition parfaite, et la Contrition imparfaite, qu'on nomme aussi Attrition.
- D. Qu'est-ce que la Contrition parfaite?
- R. La Contrition parfaite est une douleur d'avoir offensé Dieu, parce qu'il est souverainement bon.
- D. Quel est l'effet de la Contrition parfaite?
- R. L'effet de la Contrition parfaite, est de réconcilier avec Dieu le pécheur qui a un vrai et ferme propos de recevoir le Sacrement de Pénitence.
- D. Qu'est-ce que la Contrition imparfaite ou Attrition?

D.

R.

D.

- R. La Contrition imparfaite est une douleur d'avoir offensé Dieu, moins par la considération de sa bonté infinie, qu'à cause de la laideur propre du péché, ou parce qu'il nous expose à être exclus du Paradis, et à être condamnés à la damnation éternelle.
- D. Quel est l'effet de la Contrition imparfaite?
- R. L'effet de la Contrition imparfaite, est de disposer le pécheur à recevoir la grâce de Dieu, dans le Sacrement de Pénitence.
- D. Dans quelles dispositions doit être le » pécheur pour recevoir l'Absolution?
- R. Il faut qu'il espère en la miséricorde de Dieu, qu'il ait la volonté de ne plus pécher, et qu'il soit disposé à préférer Dieu

Con-

? uleur l est

aite? st de a un acre-

te ou

uleur consicause parce radis, éter-

npar-

st de ce de e.

re le \*

de de plus Dieu et et sa loi à toutes les choses du monde, et par conséquent, qu'il l'aime.

D. La Contrition est-elle bien nécessaire pour

recevoir l'Absolution?

R. Elle est si nécessaire, que, sans elle, on ne peut pas recevoir le pardon de ses péchés.

D. Celui qui recevrait l'Absolution, sans avoir fait ce qu'il pouvait, pour avoir une Contrition suffisante, ferait-il un grand péché?

R. Oui, il ferait un sacrilége, parce qu'il profanerait le Sacrement de Pénitence.

D. Dans quel temps faut il produire des actes de Contrition, pour se confesser?

R. Il faut les produire, autant qu'on le peut, dans l'examen de conscience, s'y exciter, encore davantage, immédiatement avant la confession, et lorsque le Prêtre donne l'Absolution.

D. Faites un Acte de Contrition?

R. Mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon et infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Pardonnez-moi, par les mérites de J. C. mon Sauveur; je me propose, moyennant votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence.

Pardon accordé à la pécheresse. St. Jean, ch. 8.
PRATIQUES. 1. S'exciter a la douleur de ses péchés, et la témoigner à Dieu, par de ferveus actes de Contrition, thrès du cœur plutôt que des lèvres.

2. Pour se faciliter l'exercice des actes de Contrition, en produire, chaque jour, le marin et le soir.

5. Faire, chaque année, une revue ou confession extraordinaire de tous les péchés commis depuis un an, pour s'exciter à une plus vive Contrition, à la vue de la molutude de ses péchés.

D.

R.

D.

R.

D.

R.

D.

R.

D.

R.

D.

# XXXII. Des qualités que doit avoir la Contrition.

- D. UELLES conditions doit avoir une bonne Contrition?
- R. Il faut que la Contrition soit, 1. Surnaturelle. 2. Intérieure. 3. Universelle. 4. Souveraine.
- D. Ces conditions sont-elles également nécessaires à la Contrition parfaite et à l'Attrition?
- R. Oui, sans ces conditions, ni l'une ni l'autre ne serait suffisante.
- D. Qu'entendez vous par une Contrition surnaturelle?
- R. C'est-à-dire qu'elle doit être excitée en nous par un mouvement du Saint-Esprit, et non pas seulement par un mouvement de la nature.
- D. Celui qui aurait regret de ses péches, à cause qu'ils lui auraient fait perdre son bien, sa santé ou son honneur, aurait-il une bonne Contrition?
- R. Non, sa Contrition ne serait qu'une douleur naturelle.
- D. Qu'entendez-vous par une Contrition intérieure?
- R. J'entends qu'il faut avoir la Contrition dans

oduire, naire de noe plus

ir la

r une

urnaselle.

it néet à

e ni

rition

tée en Isprit, ement

hes, à re son rait-il

u'une

rition

rition dans dans le cœur, et ne pas se contenter d'en faire un acte du bout des lèvres.

D. Celui qui récite un acte de Contrition a-t-il toujours une bonne Contrition?

R. Non, parce que, si son cœur n'est pas affligé d'avoir offensé Dieu, sa Contrition n'est pas intérieure.

D. Qu'entendez-vous par une Contrition

universelle?

R. J'entends qu'elle doit s'étendre sur tous les péchés qu'on a commis, et particulièrement les péchés mortels.

D. Si on avait regret de tous ses péchés, hors d'un seul péché mortel, aurait-on une

bonne Contrition?

R. Non, parce que la Contrition ne serait pas universelle.

D. Qu'entendez-vous par une Contrition

souveraine?

R. J'entends qu'il faut être plus fâché d'avoir offensé Dieu, que de tous les maux qui

pourraient nous arriver.

D. Doit-on être plus fâché d'avoir offensé Dieu, que d'avoir perdu son bien, ses parens, ou ce qu'on a de plus cher au monde?

R. Oui, parce que le péché est le plus grand

de tous les maux.

D. Est-il nécessaire que la douleur de la Contrition soit sensible, comme celle qu'on ressent de la mort d'un père, ou d'un mal qu'on souffre dans le corps?

D.

D.

·D.

R.

D.

R.

D.

R.

D.

R.

D.

R. Cela n'est point nécessaire; il suffit qu'on soit disposé, dans le cœur, à souffrir plutôt toutes sortes de maux, que d'offenser Dieu.

Conversion des Juifs de Jérusalem, à la prédication de l'Apôtre St. Pierre. Art. ch. 2, 37.

de l'Apôtre St. Pierre. Art. ch. 2. 37.
PRATIQUES. 1. Demander instamment à Dieu la Contrition, toutes les fois qu'on doit s'approcher du Sacrement de Pévitence.
2. Faire, même, quelques aumônes, afin d'obienir de Dieu la grâce d'une véritable Contrition.

3. Avant que de se présenter à confesse, réparer ses fautes, si on le peut ; par exemple, en se réconciliant avec ses ennemis, al on en se seconciliant avec ses ennemis, al on en

## XXXIII. Des moyens d'avoir une bonne Contrition.

D. UE faut-il faire, pour avoir une véritable Contrition?

R. Pour avoir une véritable Contrition, il faut, 1. la demander à Dieu avec ferveur.

2. s'y exciter par la considération des motifs capables de nous l'inspirer.

D. Que faut-il faire pour bien demander à Dieu la grâce de la Contrition?

R. Il faut employer les prières, le Saint Sacrifice de la Messe, et même faire qu'elques bonnes œuvres, dans la vue de l'obtenir.

D. Queis sont les motifs les plus propres à exciter en nous la Contrition?

R. Il y en a sept principaux.

D. Quel est le premier?

R. C'est la laideur épouvantable du péché qui nous rend plus horribles aux yeux de Dieu qu'un corps mort et pourri ne l'est aux yeux des hommes. D. ju'on lutôt enser

vation

nrition, nitence. Diou la

ei on le si on en

bonne

e vé-

n, il veur. mo-

ler à

Sau'ell'ob-

res à

éché x de l'est D. D. Quel est le second?

R. Les peines que mérite un seul péché mortel, dont il est impossible de comprendre la rigueur, et qui dureront toute l'éternité.

D. Quel est le troisième?

R. Les biens que le péché mortel nous fait perdre, savoir: en ce monde, la grâce de Dieu et le repos d'une bonne conscience; et dans l'autre, les délices éternelles du Paradis.

D. Quel est le quatrième?

R. C'est la Passion de Jésus-Christ qui nous a tant aimés, et dont nos péchés ont causé la mort.

D. Quel est le cinquième ?

R. C'est l'ingratitude dont le péché nous rend coupables envers Dieu, qui nous a tant fait de bien pour le corps et pour l'âme.

D. Quel est le sixième?

R. C'est l'amour de père, avec lequel ce Dieu, que nous avons offensé, prend soin de nous en ce monde, et nous prépare, en l'autre, son royaume céleste.

D. Quel est le septième ?

R. C'est la bonté infinie de Dieu considéré en lui-même, qui, quand il ne nous aurait jamais fait de bien, est si bon et si aimable, que nous devrions mourir mille fois plutôt que de jamais l'offenser.

D. Entre tous ces motifs, quels sont les plus

parfaits, et ceux auxquels il est plus à propos de s'arrêter?

R. Ce sont ceux qui nous portent à l'amour de Dieu, et particulièrement c'est le dernier.

D. Y a-t-il des Chrétiens, qui, allant à Confesse, n'ont point une véritable Contrition, quoiqu'ils croient l'avoir?

R. Oui, il y en a plusieurs; comme ceux qui s'imaginent avoir une vraie Contrition, quand ils en ont prononcé un acte du bout des lèvres.

D. Y a-t-il quelques marques pour connaître si la Contrition qu'on a, est véritable?

R. Il y en a trois, 1. Quand on se sent si touché, qu'on voudrait, pour beaucoup, n'avoir jamais offensé Dieu. 2. Quand on s'est approché du Confesseur, avec une disposition sincère de se soumettre, de bon cœur, à tout ce qu'il ordonnera, soit peur la pénitence, soit pour le retardement de l'Absolution. 3. Quand on a le désir et le soin d'expier ses péchés par la pénitence et les bonnes œuvres.

Pénitence sincère de Manassès. 2. Liv. des Paralip. ch. 33. 13.

PRATIQUES. 1. Eprouver la sincérité de sa Contrition, par la séparation des choses qui nous peuvent être occasion de péché, comme certaines personnes, certains emplois, &c.

2. L'éprouver encoie, par la privation des plaisirs et des commodités légitimes et permises, et en esprit de pénitence.

XXXIV. Du ferme propos de ne plus offenser Dieu.

D. ST-ce assez d'avoir un extrême regret des péchés qu'on a commis?

R.

à proour de rnier. à Conrition.

ux qui rition. u bout

naître ble? si toun'avoir n s'est isposicœur, cur la ent de désir a péni-

iv. des

on, par la de péché, ommodités

s offen-

regret

R.

R. Non, il faut encore faire un ferme propos, c'est-à-dire, avoir une forte résolution de ne plus offenser Dieu.

D. Quelles dispositions doivent accompagner

le ferme propos?

R. Il y en a deux : la première, c'est un courage ferme, pour tout souffrir plutôt que d'offenser Dieu. La seconde, c'est un humble aveu, que nous ne ferons rien sans la grâce de Dieu, que nous espérons recevoir de lui, par Jésus-Christ.

D. Quelles sont les marques auxquelles on peut connaître si l'on a un ferme propos

de ne plus offenser Dieu?

R. Il y en a trois, 1. Si l'on se sépare des occasions du péché, comme sont les mauvaises compagnies, la lecture des mauvais livres, &c. 2. Si l'on travaille à détruire ses mauvaises habitudes. 3. Si l'on prend les moyens de mener une vie plus Chrétienne.

D. Qui est celui qui doit craindre de n'avoir

pas eu un bon et ferme propos?

R. C'est celui qui, après ses Confessions, retombe toujours volontairement dans les mêmes péchés.

D. Comment appelez-vous le péché que

commet celui qui retombe ainsi?

R. On l'appelle le péché de rechute.

D. Ce péché est-il beaucoup plus énorme que les autres?

R. Oui, parce qu'il est accompagné presque toujours toujours d'ingratitude, de malice et de mépris de Dieu.

D. Où conduisent ordinairement les fréquentes rechutes?

R. Elles conduisent à l'endurcissement et à l'impénitence finale.

D. Qu'entendez-vous par l'endurc ssement et l'impénitence finale?

R. J'entends, par l'endurcissement, l'état de celui qui, n'est touché de rien; et par l'impénitence finale, l'état funeste de celui, qui, ayant différé de faire pénitence, meurt sans l'avoir faite.

Fausse pénitence et endurcissement de Pharaon. Exod. ch. 10 et 14.

PRATIQUES. 1. Témoigner à Dieu la sincérité de son retour, en recherchant les causes de ses péchés, et les moyens de les retrancher.

2. Prévoir les occasions qu'on peut avoir de retomber dans ses fautes ordinaires, et prendre une forte résolution de les éviter.

S. Se condamner à faire quelque pénitence, chaque fois qu'on aura le matheur d'y retomber.

### XXXV. De la Confession.

D. O'EST-ce que la Confession?

R. La Confession est une déclaration que l'on fait, de tous ses péchés, au prêtre, pour en recevoir le pardon ou l'Absolution.

D. Les prêtres ont-ils le pouvoir de pardonner les péchés?

R. Les prêtres Approuvés de l'Evêque ont le pouvoir de pardonner ou de retenir les péchés.

D.

et de quen-

t et à

ent et

at de t par de

ence, Pha-

ur, en

o aura

que etre, olu-

on-

it le

D.

D. Peuvent-ils remettre tous les péchés, même les plus énormes?

R. Il y a des péchés énormes dont l'Absolution est réservée au Pape et aux evêques ; les confesseurs ordinaires ne peuvent pas en absoudre sans une permission particulière: mais, avec cette permission, ils peuvent absoudre tous les pécheurs qui sont véritablement pénitens.

D. De qui le Pape, les evêques et autres con-

fesseurs ont-ils reçu ce pouvoir?

R. C'est de J. C. lui-même que les Apôtres et leurs successeurs ont reçu le pouvoir de pardonner ou de retenir les péchés, lorsqu'après sa résurrection, apparaissant à ses Apôtres, il leur dit, (et à Pierre en particulier): Je vous envoie avec la même autorité que mon Père m'a envoyé, Recevez le St. Esprit; les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les aurez retenus.

D. Comment les prêtres ou confesseurs peuvent-ils juger quand il faut pardonner ou retenir les péchés?

R. C'est par la confession ou accusation que les pénitens font eux-mêmes de leurs péchés, que les confesseurs peuvent juger s'ils doivent pardonner, par l'Absolution. ou retenir les péchés:

D. Quelles conditions doit avoir l'accusation du pénitent, pour mettre le confesseur

en état de juger s'il doit lui donner ou refuser l'Absolution?

R. La confession ou accusation du pénitent, pour être bonne, doit avoir trois conditions. Elle doit être, 1. Humble, 2. Sincère, 3. Entière.

D. Qu'est-ce qu'une confession humble?

R. La confession est humble, lorsqu'on ne raconte pas ses péchés indifféremment, comme une histoire; mais qu'on s'en accuse avec le regret et la confusion d'un criminel devant son Juge.

D. Qu'est-ce qu'une confession sincère?

R. La confession est sincère, lorsqu'on dit simplement ses péchés comme on les connaît, sans exagération, ni excuse.

D. Qu'est-ce qu'une confession entière?

R. La confession est entière, lorsqu'on déclare tous ses péchés, au moins mortels, leur nature, leurs nombre et circonstances aggravantes, autant qu'on peut les connaître.

D. Donnez-en un exemple?

R. Si on a dérobé, il faut dire combien de fois on l'a fait; si la somme qu'on a prise est considérable, si c'est une chose sacrée, ou si c'est dans un lieu saint, qu'on l'a prise.

D. Celui qui, par honte, cacherait volontairement un péché mortel, ou une circonstance notablement aggravante, ferait-il

une bonne confession?

tent, ndi-Sin-

ou

e ramme ec le vant

dit con-

éclaleur nces con-

n de prise crée, on l'a

consait-il

R.

R. Celui qui, par honte, cacherait volontairement un péché mortel ou une circonstance notablement aggravante, ferait une confession nulle et sacrilége, qu'il serait obligé de recommencer toute entière, en y ajoutant l'accusation de ce nouveau sacrilége.

D. Est-il aussi nécessaire d'accuser les péchés

véniels?

R. Il n'est point absolument nécessaire d'accuser les péchés véniels; mais cela est fort utile, pourvu qu'on le fasse avec douleur et contrition.

Histoire de David qui reconnait son péché. 1. des Paralip. chap. 21.

PRATIQUES. 1. Ne cacher aucun peché, même véniel, à confesse, sertout quand on sent quelque petit doute à ce sujet.

2. Commencer son accusation par les plus grands péchés, de peur qu'on ne les oublie, et par ceux qu'on a plus de honte de déclarer, de crainte que le démon ne nous tense de les cacher.

 Regarder la confusion que l'on a, en s'accusant, comme la première pénitence qu'il faut faire de ses péchés.

4. Demander à Dieu la grâce de surmonter toutes les répugnances qu'on ressent à cet égard.

XXXVI. Exercice pour la Confession.

D. UE doit faire un Chrétien, lorsque le moment de se confesser est ar-

R. Lorsque le moment de se confesser est arrivé, il faut, 1. Aller humblement se mettre à genoux à côté du prêtre, ou au confessionnal. 2. Faire sur soi le signe de la Croix, en disant:

En Français. En Latin.

Au nom du Père, &c. | In nomine Patris, &c.

Puis

Puis continuer,

Bénissez-moi, mon Père, Benedic mihi, Pater, parce que j'ai péché. quia peccavi.

Et tout de suite commencer le Confiteor.

En Français. En Latin.

Je confesse à Dieu, &c. | Confiteor Deo, &c.

Jusqu'à ces mots,

Par ma faute, | Meâ culpâ,

D. Après avoir reçu la bénédiction du prêtre, que fait-on?

R. Après avoir reçu la bénédiction du prêtre, il faut dire, 1. Depuis quel temps on ne s'est pas confessé. 2. Si on a reçu l'Absolution la dernière fois. 3. Si on a fait la pénitence qui avait été imposée. 4. On commence ensuite à s'accuser de ses péchés, tels qu'on les connait, en disant à chaque article: Je m'accuse de, &c. 5. Enfin, si le prêtre trouve bon de faire quelque interrogation, il faut lui répondre avec sincérité et modestie.

D. L'accusation des péchés étant finie, que faut-il faire?

R. Après qu'on a dit tous ses péchés, on finit en disant: "Je m'accuse, de plus, de bien "d'autres péchés que je ne connais pas, et "de ceux de toute ma vie; j'en demande "pardon à Dieu, et à vous, mon Père, "la Pénitence et l'Absolution."

Puis,

D

R

ter.

c.

prê-

prê-

ps on

Ab-

fait

e ses

isant

faire

épon-

que

finit

bien

as. et

ande

Père.

Puis,

5.

# Puis, tout de suite, on finit le Confiteor en disant:

En Français. En Latin.
Par ma faute, &c. | Meâ culpâ. &c.

D. Après avoir fini le Confiteor, que fait-on?
R. Après avoir fini le Confiteor, 1. On écoute avec respect et attention les avis que le Confesseur trouve bon de donner. 2. Il faut accepter la pénitence qu'il impose.
3. S'il trouve à propos de différer l'Absolution, il faut s'y soumettre de bon cœur.

D. Pour quelles causes les Confesseurs doivent-ils ordinairement refuser l'Absolution?

R. Ils la doivent refuser, l. A ceux qui ignorent leur Catéchisme. 2. A ceux qui sont en inimitié avec leur prochain et qui ne se reconcilient pas. 3. A ceux qui retiennent le bien d'autrui, sans vouloir le restituer. 4. A ceux qui, ayant blessé la réputation de leur prochain, ne veulent pas la réparer. 5. A ceux qui sont dans l'habitude du péche, et ne travaillent pas à s'en corriger. 6. A ceux qui sont dans l'occasion prochaine du péché, et qui ne veulent pas la quitter.

D. Et, si le Confesseur juge à propos de donzr l'Absolution, que faut-il faire?

R. Si le Confesseur juge à propos de donner l'Absolution, il faut, pendant qu'il la donne, renouveler son acte de Contrition, comme ci-dessus page 59, puis se retirer en silence, et faire au plutôt la satisfaction ou pénitence imposée.

D.

Fausse Pénitence d'Antiochus, et sa réprobation. Liv. 1. des Macab. ch. 6.

PRATIQUES. 1. Se confesser, non pas par habitude ou par toutine, mais, comme si c'était pour mourir aussitôt après.

2. Au sortir du Confessionnal, remercier Dieu de la grâce qu'on vient de recevoir.

3. Repasser, dans son esprit, tesavis que le Confesseur a donnés et prondre une ferme résolution de les pratiquer. 4. Renouveler sa Contrition à l'égard des péchés qu'un a confessés,

, et faire au plutôt la pénitence imoo-ée.

#### De la Satisfaction. XXXVII.

U'EST-ce que la Satisfaction? , La Satisfaction est une réparation qu'on doit à Dieu et au prochain, pour l'injure ou le tort qu'on leur a fait, par

le péché.

D. Cette réparation est-elle nécessaire pour

obtenir le pardon de ses péchés?

R. Cette réparation est si nécessaire, que sans elle, ou, au moins, sans le désir et la volonté de satisfaire, autant qu'on le pourra, il ne peut point y avoir de véritable contrition, ni par conséquent de pardon du péché.

D. Mais, quand le pécné est pardonné, eston encore obligé de faire pénitence?

R. Quoique le péché soit pardonné, il est toujours nécessaire de raire pénitence, parce qu'en nous accordant le pardon de nos péchés dans le Sacrement, Dieu qui efface en notre âme la tache, ou la coulpe du péché et qui nous remet, en même temps, la peine éternelle que nous avions méritée, ne fait souvent que changer

cette peine éternelle en une peine temporelle, qu'il faut que nous souffrions dans cette vie, par la pénitence, ou, après la mort, dans le Purgatoire.

vient

nés et

fes és,

tion

pour

par

pour

que

et la

on le

rita-

par-

, est-

1 est

ence,

n de

u qui

pulpe

nême

inger

cette

D. Comment satisfaisons-nous à Dieu, pour cette peine temporelle?

R. En accomplissant des œuvres de pénitences avec la grâce de Jésus-Christ, par qui seul nous pouvons mériter, et satisfaire à Dieu.

D. Par quelles œuvres de pénitence peut-on satisfaire à Dieu, pour ses péchés?

R. On satisfait à Dieu, l. En acceptant, avec soumission, et en union avec J. C. source de tout mérite, les peines et les afflictions de la vie. 2. Par la pratique des œuvres satisfactoires, qui sont le Jeûne, l'Aumône et la Prière. 3. Et principalement en en accomplissant chrétiennement la pénitence que le Confesseur impose. 4. En gagnant les Indulgences.

D. Qu'entendez-vous par le Jeûne?

R. Par le Jeûne, j'entends toutes sortes de mortifications de la chair et des sens.

D. Qu'entendez-vous par l'Aumône?

R. Par l'Aumône, j'entends toutes sortes de secours spirituels et temporels que nous donnons au prochain dans son besoin.

D. Quelles sont les œuvres de miséricorde

corporelles?

R. Il y a sept œuvres de miséricorde corporelles, 1. Donner à manger à ceux qui ont ont faim. 2. Donner à boire à ceux qui ont soif. 3. Vêtir les nus. 4. Loger les pélerins et étrangers. 5. Visiter les malades. 6. Délivrer ou consoler les prisonniers. 7. Ensevelir les morts.

D. Quelles sont les œuvres de miséricorde spirituelles?

R. Il y a aussi sept œuvres de miséricorde spirituelles, l. Enseigner les ignorans.

2. Reprendre ceux qui manquent. 3.

Conseiller ceux qui sont en peine. 4.

Consoler les affligés. 5. Supporter les défauts et humeur du prochain. 6. Pardonner les injures. 7. Prier pour les vivans et les morts, et même pour ses enmemis.

D. Qu'entendez-vous par la Prière?

R. Par la Prière, j'entends toutes les œuvres de dévotion et de piété envers Dieu, qui sont en usage dans l'Eglise.

D

R

R

D.

D.

Conversion de Corneille. Actes des Apôtres, ch. 10.

PRATIQUES. 1. Quand on a que!que chose à souffrir, l'offrir à Dieu, en satisfaction de ses péchés, avouant qu'on en a mérité davantage.

2. Pratiquer, chaque jours quelque mortification, soit dans ses repas, soit dans ses plansirs, soit dans son travail, se privant de quelque commodité, pour l'expiation de ses péchés.

3. Prariquer, aussi chaque jours, queiques œuvres de charité envers de prochaiu.

4. Partager son revenu, ou le gain de son fravail ou de son négoce, et en donner une certaine portion, pour soulager les pauvres.

XXXVIII. Suite de la Satisfaction et des bonnes œuvres.

D. ST-on obligé d'accomplir la pénitonce que le Confesseur impose? x qui Loger er les

corde

s pri-

corde brans.

. 4. es dé-

Pares vies en-

uvres , qui

ôtres,

l'offrir à 1 mérité 8 repas, juelque

envers négoce,

t des

péni-R. R. Oui, on y est obligé, sous peine de péché.

D. Comment faut-il accomplir cette pénitence ?

R. Il faut l'accomplir, 1. Avec fidélité, c'està-dire, en faisant ponctuellement ce que le Confesseur a ordonné, et en la manière qu'il l'a ordonné. 2. Avec piété, c'està-dire, avec un grand désir de satisfaire à Dieu, et en l'unissant aux mérites de Jésus-Christ.

D. Qu'entendez-vous par les Indulgences?

R. Par les Indulgences, j'entends des grâces que l'Eglise accorde aux fidèles pour la rémission des peines temporelles dues à leurs péchés.

D. Qui est-ce qui peut accorder des Indul-

gences?

R. C'est le Pape et les évêques qui peuvent accorder des Indulgences.

D. Qui leur a donné ce pouvoir?

R. C'est Notre-Seigneur J. C. qui a donné ce pouvoir au Pape et aux évêques, par l'autorité absolue qu'il leur a donnée de lier et de délier les pécheurs.

D. Que faut-il faire pour gagner les Indul-

gences?

R. Pour gagner les Indulgences, il faut, 1. Etre véritablement repentant de tous ses péchés. 2. Accomplir fidèlement les conditions prescrites par celui-qui accorde l'Indulgence.

D. Ne peut-on pas, lorsqu'on a gagné les Indulgences, se dispenser de faire pénitence?

R. Les Indulgences ne nous dispensent pas de faire pénitence, l. Parce que, pour gagner l'Indulgence, il faut être véritablement pénitent, c'est à-dire, disposé à porter, autant qu'on le pourra, la peine de ses péchés; l'Indulgence n'étant accordée que pour suppléer à notre faiblesse.

2. Parce que la pénitence est un devoir essentiel de la vie Chrétienne, dont J. C. lui-même nous a donné le commandement et l'exemple.

D. Comment peut-on satisfaire au prochain? R. On satisfait au prochain, en réparant le

tort qu'on lui a fait dans sa personne, ses biens ou son honneur.

D. Expliquez cela plus particulièrement?

R. Il faut pour cela, 1. Dédommager son prochain du tort qu'on lui a causé dans ses biens. 2 Réparer sa réputation, si on l'a blesée par médisance ou calomnie. 3. Lui demander pardon, si on l'a insulté. 4. Se réconcilier avec ses ennemis. 5. Réparer le scandale qu'on a donné.

D. Celui qui, en se confessant, ne serait pas résolu de réparer le tort ou l'insulte qu'il a faite à son prochain, ou de se réconcilier avec lui, recevrait-il, l'absolution de ses

péchés ?

R. Non, au contraire, il commettrait un sa-

crilége.

D. Quand faut-il se réconcilier avec son prochain, ou réparer le tort qu'on lui a fait?

R. Il faudrai le faire, si on le pouvait,

t pas pour. éritaosé à peine t ac-

lesse. evoir J. C.

ment

nain? int le e, ses

r son dans si on sulté.

5. t pas qu'il

ilier ses

n sa-

proait, vant avant que de venir à confesse; mais au moins, aussitôt après qu'on s'est confessé.

Achab qui prend la vigne de Naboth, sa fausse pémitence. 3. Liv. des Rois, ch. 21.

PRATIQUES. 1. Ne point consetter noce son Confesseur our les pénitences qu'il impose, mais les accepter bien voloniers, si on pour les accomplir.

2. A chaque Conression, ajonter quelque pratique de mortification à la pénitence imposée par son Confesseur; la regardant comme trop légère, par tapport à ce que nos péchés méritent.

3. Lorsqu'on accomplit sa pénisence, l'offrit à Dieu en union de celle que J. C. a faite pour nos péchés. On peut dire à certe fin:

Mon Dieu, je vous offre, avec la pénitence que je vais faire, tout ce que J. C. mon Sauveur a souffert pour mes ; échés, pendant sa vie mortelle.

### XXXIX. De l'Eucharistie.

U'EST-ce que l'Eucharistie?

L'Eucharistie est un Sacrement (permanent) qui contient réellement et en vérité, le Corps, le Sang, l'âme et la Divinité de N. S. J. C. sous les espèces ou apparences du pain et du vin.

D. Pourquoi dites-vous que c'est un Sacrement (permanent?)

R. Je dis que l'Eucharistie est un Sacrement (permanent) parce qu'il n'en est pas de celui-ci comme des autres Sacremens, qui consistent dans une action passagère, par Inquelle on nous en fait l'application; au lieu que l'Eucharistie demcure dans un état fixe et, (permanent,) que nous appelons le St. Sacrement de l'Autel, et qui ne nous est appliqué que par la Communion.

D. Où se fait le Sacrement de l'Eucharistic? R. Le Sacrement de l'Eucharistie se fait à la sainte Messe.

D. Par quelles paroles?

R. Par les paroles de la Consécration que le prêtre prononce, au nom de Jésus-Christ, sur le pain et sur le vin, qui sont la matière de ce Sacrement.

D. Quelles sont ces paroles?

R. Les paroles de la Consécration sont cellesci: ceci est mon corps, dites sur le pain, et, ceci est mon sang, dites sur le vin.

R.

D.

R.

D.

R.

D.

R.

R.

D. Quelle est la vertu de ces paroles?

R. Par la vertu des paroles de la Consécration, le pain est changé au vrai corps, et le vin au vrai sang de N. S. J. C. par un mystère que l'Eglise appelle Transsubstantiation.

D. Que signifie ce mot Transsubstantiation?

R. Le mot Transsubstantiation signifie le changement d'une substance en une autre.

D. Est-ce que la substance du pain et du vin ne demeure pas dans l'Eucharistie, après la Consécration?

R. Non, il ne reste dans l'Eucharistie, après la Consécration, que les espèces ou apparences du pain et du vin, et, sous chaque espèce, est J. C. tout entier; c'est ce qu'on appelle le mystère de l'Eucharistie.

D. Qu'entendez-vous par les espèces ou apparences du pain et du vin?

R. J'entends ce qui paraît à nos sens, comme la couleur, la figure et le goût du pain et du vin.

D. N'y a-t-il que le corps de Jésus-Christ,

sous l'espèce du pain, et son sang sous l'espèce du vin?

R. Le corps et le sang de Jésus-Christ sont

également sous chaque espèce.

D. Quand on divise les espèces du pain ou du du vin, divise-t-on aussi le corps et le sang de Jésus-Christ?

R. Non, on ne divise que l'espèce du pain ou du vin; le corps de Jésus-Christ est toujours tout entier sous chaque partie divisée de l'espèce.

D. Celui qui ne reçoit qu'une partie de l'Hostie, ou qui ne reçoit qu'une espèce

recoit-il Jésus-Christ tout entier?

R. Oui, parce que Jésus-Christ est tout entier sous chaque espèce et sous chaque partie des espèces.

D. Faut-il adorer le corps et le sang de Jé-

sus-Christ dans l'Eucharistie?

R. Oui, sans aucun doute, parce que ce corps et ce sang sont inséparablement unis à la Divinité.

D. Quand est-ce que Jésus-Christ nous a appris la vérité de sa présence réelle dans

l'Eucharistie?

R. J. C. nous a appris la vérité de sa présence réelle dans l'Eucharistie, le Jeudi-Saint, veille de sa Passion, lorsqu'il institua ce Sacrement.

D. Que fit-il alors?

R. Il prit du pain et le bénit, le rompit et le donna à ses Disciples, en disant: Pre-G 3

elles-

pain,

ue le

arist.

ma-

écras, et ar un stan-

tion?
e le
utre.
u vin
après

après *ippa*aque ju'on

ap-

mme in et

rist, sous nez et mangez; ceci est mon Corps. Il prit ensuite le Calice, où était le vin, il le bénit, et le leur présenta en disant: Prenez et buvez; ceci est mon Sang. Enfin, il leur donna le pouvoir de faire la même chose, en leur disant: Faites ceci en mémoire de moi.

- D. Comment est-ce que ce Sacrement permanent en lui-même, est appliqué aux fidèles?
- R. Le Sacrement de l'Eucharistie est appliqué aux fidèles par la sainte Communion.

  La manne donnée aux Juifs. Exod. Chap.

R.

D.

R.

D.

R.

PRATIQUES. 1. S'exciter aux sentimens d'un ardent amour et d'une vive reconnaissance pour J. C. dans l'Euchavistie, en songeant combien il nous aime lui-même, en s'y offrant et s'y donnant à nous qui ne faisons que l'offenser.

2. Espérer en la banté infinie de Notre-Seigneur, qui, malgré notre indignité, nous y offre une source abondante de grâces.

5. Se consacrer à J. C., sans réserve, paisqu'il se donne à nous tout entier.

#### XL. De la Communion.

- D. U'EST-ce que communier ?
- R. Communier, c'est recevoir le saint Sacrement de l'Eucharistie.
- D. Est-ce le vrai corps de Jésus-Christ que l'on reçoit dans la sainte Communion?
- R. Oui, c'est le même qu'il a pris dans le sein de la Ste Vierge; et le même qui a été attaché à la croix, et qui est maintenant dans le ciel.
- D. Les Chrétiens sont-ils obligés de communier quelquefois? R.

il le Prein, il nême mé-

rmaaux

pplinion. hap.

iour et ie, en et s'y

us tout

aint

que

s le ui a nte-

om-R. R. Tous le Chrétiens sont étroitement obligés de communier, l. Lorsqu'après avoir atteint l'âge de discrétion, ils sont suffisamment instruits et préparés, au jugement des prêtres: c'est ce qu'on appelle faire la première Communion. 2. Au moins une fois tous les ans, au temps de Pâque; c'est ce qu'on appelle faire ses Pâques. 3. Lorsqu'on est en danger de mort; c'est ce qu'on appelle recevoir le saint Viatique.

D. Peut-on communier plus souvent?

R. On le peut, et il est à propos et très-utile de communier souvent.

D. Pourquoi cela?

R. A cause des grands fruits et avantages que produit en nous une bonne Communion.

D. Quels sont ces avantages?

R. Il y quatre principaux avantages d'une bonne Communion. 1. Elle nous unit intimement à J. C. qui devient la nourriture de notre âme. 2. Elle augmente en nous la vie spirituelle de la grace. 3. Elle modère la violence de nos passions, et affaiblit la concupiscence: 4. Elle est un gage de la résurrection glorieuse et de la vie éternelle.

D. Que faut-il faire pour bien communier?

R. Pour bien communier, il faut s'y préparer avec soin.

D. En quoi consiste cette préparation ?

R. La première et la plus essentielle prépara-

tion à la sainte Communion, c'est d'être en état de grâce.

R.

Tre

PRA

D.

R.

D.

R.

D.

D. Qu'est-ce qu'être en état de grâce?

R. Etre en état de grâce, c'est n'avoir commis aucun péché mortel; ou, si on en a commis, les avoir effacés par une bonne confession.

D. Est-ce un grand mal que de communier

en état de péché?

R. Communier en état de péché, c'est commettre un horrible sacrilége comme Judas, profaner et traiter indignement le corps et le sang de J. C.; et, comme dit St. Paul, manger et boire son jugement et sa condamnation.

D. Outre l'état de grâce ou pureté de cœur, y a-t-il quelques autres dispositions néces-

saires pour bien communier?

R. Outre létat de grâce, il y a encore deux sortes de dispositions nécessaires pour bien communier, les unes regardent le corps, et les autres l'âme.

D. Quelles sont les dispositions du corps?

R. La première disposition du corps, absolument nécessaire pour bien communier, excepté pour les malades qui communient en Viatique, c'est d'être à jeun, c'est-à-dire, n'avoir ni bu, ni mangé depuis minuit. La seconde, moins nécessaire, mais de bienséance importante, c'est d'être proprement et modestement vêtu, selon son état.

D.

l'être

comen a onne

nnier

comudas, ps et Paul, dam-

œur, éces-

deux bien 0s, et

olunier, nt en dire, nuit.

proson D. D. Quelles sont les dispositions de l'âme, outre l'état de grâce, importantes pour bien communier?

R. Les dispositions de l'âme, importantes pour bien communier, sont la dévotion et la ferveur, auxquelles il faut s'exciter, en produisant les actes convenables.

Trahison de Judas, sa communion et sa mort. S. Matthieu, chap. 26. et 27.

PRATIQUES. 1. Communier le plus souvent qu'on le peut, et au moins une fois au commencement de chaque mois.

 Deux ou trois jours avant celui de la Communion, s'y préparer par des prières plus ferventes et par des bonnes œuvres.

3, Quand on est daugereusement malude, demander, de bonne heure, la sainte Communion, sans attendre qu'on soit à l'extrémité, et faire en sorte que nos parens et nos amis en fassent de même.

### XLI. Exercice pour la Communion.

D. OMMENT faut-il communier, pour le bien faire?

R. Pour bien communier, il faut observer trois choses, 1. Ce qu'il faut faire avant la Communion. 2. Ce qu'il faut faire pendant qu'on communie. 3. Ce qu'il faut faire après la Communion.

D. Quels sont les actes par lesquels il faut se

préparer à la Communion?

R. Il a cinq actes principaux par lesquels on doit se préparer immédiatement à la sainte Communion.

D. Nommez-les?

R. Des actes de Foi, d'Humilité, de Contrition, d'Amour et de Désir.

D. Faites un acte de Foi, sur la présence réelle. R.

R.

D. F

R,

R.

R. Mon Dieu, je crois fermement, et plus fermement que si je le voyais de mes propres yeux, que le Corps, le Sang, l'âme et la Divinité de J. C. mon Sauveur, sont réellement et substantiellement présens dans le St. Sacrement de l'Eucharistie; et je suis prêt à donner mon sang et ma vie pour la défense de cette vérité, parce que c'est J. C. mon Sauveur lui-même qui l'a dite et révélée.

Ou plus brièvement.

Acte de Foi.

ON Seigneur J. C. je crois plus fermement que si je le voyais des yeux du corps, que c'est vous même que je vais recevoir, en recevant le Saint Sacrement.

D. Faites un acte d'Hamilité?

R. JON Dicu, je suis extrèmement indigne que vous entriez en moi; mais j'espère en votre bonté infinie : dites seulement une parole, et mon âme sera guérie de toutes ses misères.

D. Faites un acte de Contrition?

R. De ON Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon et infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Pardonnez-moi, par les mérites de J. C. mon Sauveur; je me propose, moyennant votre sainte grâce, de ne plus vous offenser, et de faire pénitence.

sans

D. Faites, un acte d'Amour?

R. JON Dieu, je vous aime de tout mon cœur, et par dessus tout ce que j'ai de plus cher au monde,

D. Faites un acte de Désir ?

R. ENEZ, ô divin Jésus, venez dans mon cœur, délivrez-le de tous se smaux, comblez-le de vos biens et de vos grâces; il désire ardemment de vous recevoir.

D. Quand est-ce qu'il faut produire ces actes?
R. C'est principalement pendant la messe; à lequelle on doit communier, qu'on doit produire ces actes, plus de cœur que de bouche.

D. Est-il absolument nécessaire d'entendre la messe, avant de recevoir la sainte Communion?

R. C'est la coutume des fidèles d'entendre la messe, avant de recevoir la sainte Communion, et il ne faut pas s'en dispenser sans nécessité.

D. Quand le moment de communier est arrivé

que fautiil faire?

R. Quand le moment de communier est arrivé, il faut, I. S'approcher de la sainte table avec respect et modestie. 2. Se mettre à genoux et étendre, sur ses mains, la nappe de communion.

D. Quand le prêtre présente la sainte Hostie,

comment faut-il la recevoir?

R. Pour recevoir décemment la sainte Hostie, il faut, 1. Tenir la tête droite et ferme,

us fer-

ropres

et la

t réel-

s dans

et je

na vie

ce que

qui l'a

ferme-

eux du

s rece-

tindi-

; mais

seule-

guérie

regret

ce que

iment

éplaît.

entrant

offen-

sans l'avancer, ni la retirer en arrière. 2. Baisser modestement les yeux, ou les arrêter sur la sainte Hostie. 3. Ouvrir la bouche médiocrement, et avoir la langue un peu avancée sur la lèvre de dessous.

PI

D

R

D

R.

R.

D. Ayant reçu la sainte Hostie, que faites-

R. Après qu'on a reçu la sainte Hostie, il faut la laisser s'humecter un peu sur la langue et l'avaler avec respect et dévotion, sans la laisser fondre entièrement dans la bouche.

D. Et si la sainte Hostie venait à s'attacher au palais, que faudrait-il faire?

R. Si la sainte Hostie venait à s'attacher au palais, il faudrait. sans se troubler, la détacher doucement, avec la langue, sans y porter les doigts.

D. Si le Prêtre donnait deux Hosties au lieu d'une, ou s'il n'en donnait que la moitié d'une, cela devrait-il troubler celui qui communie?

R. Non, parce qu'on ne reçoit pas plus en deux Hosties qu'en une, ni moins en la moitié qu'en une toute entière.

D. N'est-il pas nécessaire de communier aussi sous l'espèce du vin?

R. Jésus-Christ tout entier, vivant et glorieux, tel qu'il est aujourd'hui dans le ciel, étant réellement et substantiellement présent sous chaque espèce consacrée, il suffit, pour le Sacrement, de le recevoir re. 2. les arvrir la langue sous.

faites-

stie, il u sur la t dévorement

ttacher

cher au la désans y

au lien moitié ui qui

lus en s en la

r aussi

et gloans le tielleconsade le ecevoir

recevoir sous une seule espèce, quelle qu'elle soit.

Histoire du lavement des pieds. St Matthieu, 26. St. Jean, 13.

PRATIQUES. 1. La veille de la Communion, s'occuper très particulièrement du bonheur qu'on doit avoir le leademain. 2. Le jour de la Communion, se lever de bonne heure, pour

achever de s'y préparer. 3. En attendant, à l'Eglise, que la Messe se dise, s'exciter à la, dévotion, en lisant quelque chose du IV. livre de l'Imitation, ou en méditant quelques-uns des actes prescrits, pour la Communion.

4. Quand le moment de la Communion approche, réciter ces actes, lentement et avec toute l'attention et la ferveur dont

on est capable.

XLII. De l'action de grâces après la sainte Communion.

ORSQUE la sainte Hostie est ava-

A lée, que faut-il faire?

R. Lorsque la sainte Hostie est avalée, il faut se retirer à l'écart et employer ces premiers momens, infiniment précieux, à faire l'action de grâces.

D. Combien de temps doit-on employer à

l'action de grâces?

R. Il convient d'employer à l'action de grâces, au moins environ un quart d'heure.

D. A quoi faut-il s'occuper pendant ce

temps-là?

R. Il faut, pendant le temps de l'action de grâces, s'occuper à produire différens actes, plus de cœur que de bouche.

D. Quels sont les principaux actes de l'ac-

tion de grâces?

R. Il y a cinq principaux actes de l'action de

grâces, qui sont d'Adoration, d'Amour, de Remercîment, d'Offrande et de Demande.

R

R

D

D. Faites un acte d'Adoration?

R. MON Sauveur, je vous adore, comme mon Créateur; je m'unis aux adorations profondes que la très-sainte Vierge, les Anges et les Saints vous rendent dans le ciel, et j'offre à la très-sainte Trinité toutes celles que vous lui rendez dans le très-Saint Sacrement,

D. Faites un acte d'Amour?

R. O JESUS mon Sauveur, bonté souveraine et source de tous biens, je vous aime de tout mon cœur.

D. Faites un acte de Remercîment?

R. ON Sauveur, je vous remercie, de tout mon cœur, de toutes les grâces que j'ai reçues de vous, et particulièrement de la bonté infinie avec laquelle vous avez bien voulu vous donner à moi, qui en suis indigne.

D. Faites un acte de Demande?

R. DIVIN Sauveur, vous connaissez les besoins de mon âme; remédiez à ses faiblesses et à sa pauvreté, et surtout augmentez en moi votre saint amour et la crainte de vous offenser. Secourez, Seigneur, votre sainte Eglise, dans tous ses besoins; sanctifiez ceux qui sont dans son sein, et surtout mes parens, mes amis et ennemis, mes supérieurs et mes bienfaiteurs;

mour, leman-

comme
s aux
-sainte
us ren-sainte
rendez

souveens, je

cie, de grâces ulièrequelle à moi,

ez les
z à ses
urtout
r et la
z, Seious ses
uns son
mis et
ienfaiteurs;

teurs; faites-nous, à tous, la grâce de vous servir uniquement.

D. Faites un acte d'Offrande?

R. JON Dieu, recevez l'offrande que je vous fais de tout ce que je possède; disposez-en, selon votre bon plaisir, et souffrez qu'en m'offrant à vous, je vous offre vous-même à la très-sainte Trinité, pour l'expiation de mes péchés et de ceux de tous les hommes.

D. Est-il nécessaire de produire, de bouche, tous les actes, avant et après la Commu-

nion?

R. Il est très-à propos de produire, de bouche, tous les actes, avant et après la communion; mais il est surtout nécessaire d'en exciter les sentimens dans son cœur.

## REMARQUE.

Les personnes qui ne savent pas lire, ou qui n'ont point assez de mémoire, pour apprendre les actes pour la Communion, pourront, après avoir adoré Notre-Seigneur, et lui avoir demandé leurs besoins spirituels, réciter, avec attention et dévotion, l'Oraison Dominicale, en réfléchissant sur chavune des demandes renfermées dans cette prière; la Salutation Angélique, le Symbole des Apôtres, et autres prières chrétiennes, comme en la prière du matin.

D. Comment faut-il passer la journée dans laquelle on a eu le bonheur de communier?

R. Le jour auquel on a eu le bonheur de communier, doit être sanctifié, l. Par le recueillement et l'éloignement des compagnies. 2. Par la prière et par les bonnes œuvres, et surtout, en assistant, autant qu'on le peut, aux offices de l'Eglise.



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WESSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIL ST. SECTION OF THE SECTION OF TH

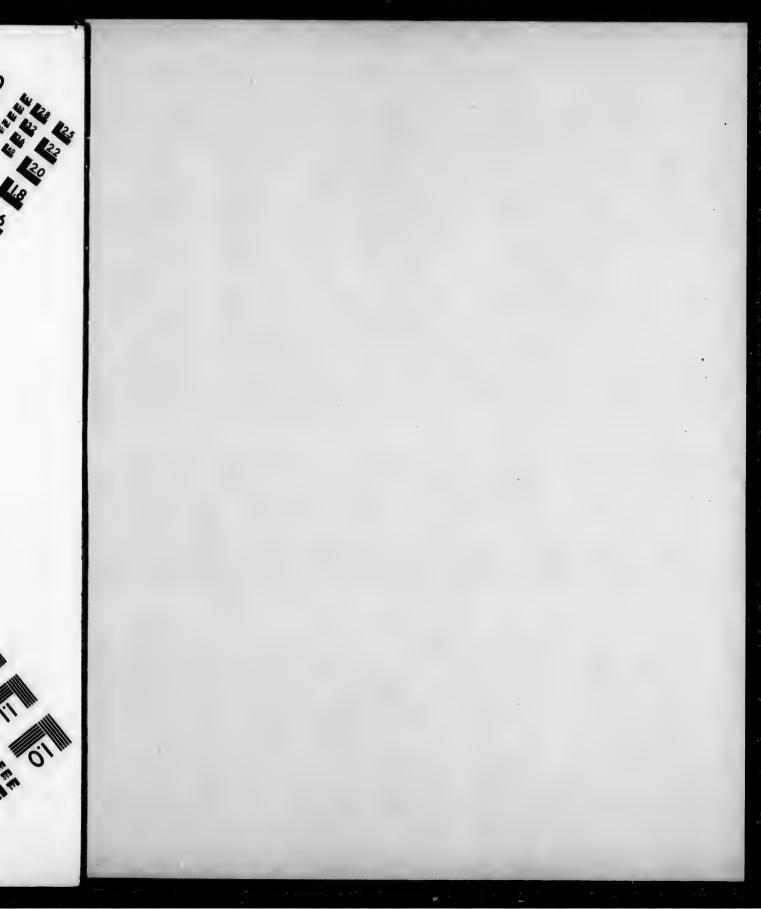

#### Institution de l'Eucháristie. St. Matt. 26. St. Jean, 13.

PRATIQUES. 1. Passer le jour de sa communion dans la retraite, les œuvres de piété, la prière et la lecture des bons livres.

2. Si on est obligé de travailler, le faire avec recueillement, s'occupant de la présence de Dieu et de la grâce qu'il nous a faite en ce jour,

 S'il est possible, dérober, dans l'après-diner, quelques momens à son travail, pour les employer à la prière ou à la lecture

de quelque livre de piété.

# XLIII. Des différentes sortes de Communions.

D. OMBIEN y-a-t-il de sortes de Com-

R. Il y en á de trois sortes. Il y a de mauvaises Communions, autrement appelées Communions indignes: il y a des Communions tièdes; et il y a de bonnes Communions.

D. Qu'entendez-vous par une mauvaise Communion, ou une Communion indigne?

R. Par une Communion indigne, j'entends celle que l'on fait en péché mortel.

D. Est-ce un grand mal que de communier

en péché mortel?

R. Oui, c'est un des plus grands crimes que l'on puisse commettre, et un horrible sacrilége.

D. Quelles sont les suites funestes de cet hor-

rible péché?

R. Les suites plus ordinaires sont la réprobation et l'endurcissement; c'est St. Paul qui nous le fait entendre, lorsqu'il dit que celui qui commet ce crime, boit et mange sa propre condamnation.

D. En avez-vous quelqu'exemple?

retraiivres.

lecture

nions. Com-

uvai-Comnions nions. Com-

tends

unier

s que

t hor-

Paul il dit joit et R. Oni, et particulièrement celui de Judas, qui fit la première Communion indigne; quoique Jéaus-Christ lui parlât avec douceur, pour le convertir, ce malheureux fut insensible à sa voix, et, peu après, il alla se pendre, de désespoir.

D. Qui sont ceux qui s'exposent à faire des

Communions indignes?

R. Ce sont, 1. Ceux qui ne s'examinent pas comme il faut. 2. Ceux qui n'osent pas accuser à confesse tous leurs péchés. 3. Ceux qui ne prennent aucun soin pour s'en corriger.

D. Qu'entendez-vous par une Communion

tiède ?

R. Par une Communion tiède, j'entends celle qui se fait avec peu de préparation, et sans dévotion.

D. Quelles sont les suites des Communions

tièdes?

R. 1. Elles laissent l'âme dans une langueur spirituelle, qui fait qu'elle succombe aisément aux tentations. 2. Elles disposent peu à peu à faire des Communions indignes.

D. Comment est-ce que les Communions tièdes disposent peu-à-peu à faire des

Communions indignes?

R. En ce que celui qui néglige les petits péchés, tombant insensiblement dans les grands, négligera ensuite de se corriger des grands comme des petits.

H 3

D.

D. Qui sont ceux qui font, plus ordinairement, des Communions tièdes?

R. Ce sont ceux qui n'ont point assez d'horreur du péché véniel, qui sont attachés aux biens de la terre et aux plaisirs de la vie, ou qui sont négligens dans la pratique des bonnes œuvres.

D. Qu'entendez-vous par une bonne Communion?

R. J'entends celle que l'on fait avec la ferveur et la dévotion que demande une action aussi sainte.

D. Par quelles marques peut-on connaître si les Communions que l'on fait sont bonnes et ferventes, ou si elles sont tièdes?

R. En voici plusieurs, 1. Si on augmente en humilité et en amour pour Dieu. 2. Si on méprise les vanités du monde. 3. Si on craint les plus petits péchés. 4. Si on pratique volontiers des œuvres de charité et de pénitence. 5. Si on aime à s'occuper des choses de Dieu, comme de sa parole, de la lecture des bons livres, de la prière et de la conversation des gens de bien.

# XLIV. De la première Communion.

D. QU'ENTENDEZ-vous par faire la première Communion?

R. C'est recevoir, pour la première fois, le saint Sacrement de l'Eucharistie.

D. Quels soins faut-il apporter, pour faire dignement sa première Communion?

d'hortachés s de la atique

inaire-

mmu-

la fere une

itre si Jonnes

nte en Si on Si on

barité cuper

arole, prière en.

on: ire la

is, le

faire

R.

R. Il faut, I. S'instruire des vérités de la Religion, en apprenant le Catéchisme, et assistant ponctuellement aux instructions publiques qui se font pour préparer les enfans à cette sainte action. 2. S'exciter à la piété et à la dévotion, et désirer ardemment la sainte Communion. 3. Se corriger, long-temps auparavant, de ses mauvaises habitudes, comme de jurer, de mentir, de se quereller, de désobéir à ses parens, à ses maîtres, &c. 4. Se séparer des mauvaises compagnies et de toute occasion de péché. 5. Enfin, purifier son cœur de tout péché, par une sincère pénitence.

D. Est-ce assez, pour notre salut, d'avoir bien reçu la sainte Communion, pour la première fois?

R. Non, il faut travailler à conserver avec soin, toute notre vie, la grâce précieuse que nous y avons reçue.

D. Est-il bien important de travailler à con-

server cette grâce?

R. Oui, principalement pour deux raisons. La première, parce que c'est pour nous un moyen infaillible de salut. La seconde, parce que le démon fera tous ses efforts, par ses tentations, pour nous faire perdre cette grâce.

D. De quels moyens peut-on se servir, pour conserver la grâce qu'on a reçue dans la

première Communion?

- R. Le premier et le principal, est de désirer de communier souvent, et de le faire avec dévotion.
- D. Quels avantages trouve-t-on à communier souvent?
- R. On y trouve, 1. La force contre ses passions et contre les tentations du démon. 2. La consolation dans les afflictions et les peines de la vie. 3. Un puissant moyen de persévérer dans la grâce de Dieu.

D. Quels sont les autres moyens de persévérer dans la grâce de la première Communion?

R. En voici plusieurs, 1. Entendre, tous les jours, la sainte Messe, avec dévotion.

2. Fuir les moindres apparences du péché, et tout ce qui pourrait y donner occasion.

3. Assister, les Dimanches et Fêtes, au prône et aux offices de l'Eglise, et s'occuper, pendant le reste du jour, à des œuvres de charité, ou à la lecture de quelques bons livres. 4. Continuer d'assister au Catéchisme, autant qu'il sera possible de le faire.

Epreuve d'une bonne Communion. I. aux Cor. ch. 11. 20. 30.

D.

R.

D.

PRATIQUES, 1. D'une Communion à l'autre, travailler à détruire une mauvaise habitude.

2. Faire chaque Communion pour quelque intention particulière; par exemple, pour obtenir la victoire d'une tentation, ou pour la conversion de quelque pécheur &c.

3. Faire à Jésus-Christ, à chaque Communion, quelque sacrifice particulier de quelques-uns de ses attachemens ou de ses plaisirs

D. Sacrement?

XLV. Du saint sacrifice de la Messe,

EUCHARISTIE n'est-elle qu'un

R.

désirer re avec

mun er

2. La es peioyen de

sévérer ugion? ous les votion. péché, casion. tes, au s'occuœuvres ielques ster au ible de

x Cor.

ill**or à** détienlière; , ou pour

e sacrifice es plaisirs

qu'un R. R. L'Eucharistie est non-sculement un Sacrement, mais encore un sacrifico.

D. Qu'est ce qu'un sacrifice?

R. Le sacrifice est l'affrande qu'on fait à Dieu d'une chose sensible, qu'on détruit, en son honneur, pour rendre témoignage au souverain domaine qu'il a sur toutes les créatures.

D. Est-ce quelque chose de bien excellent

R. Le sacrifice est le plus grand et le plus excellent de tous les actes de religion.

D. Le sacrifice est-il essentiel à la religion?

R. Le sacrifice est si essentiel à la religion, que, sans cela, il ne peut point y en avoir de véritable.

D. Que faut-il donc penser de toutes les religions qui n'ont ni sacrifice ni Autel?

R. Nous devons croire que toutes les religions qui n'ont ni sacrifice ni Autel, ne sont pas véritables.

D. Pourquoi cela:?

R. Parce qu'elles n'honorent pas Dieu de la manière dont il le mérite, et dont il veut être honoré.

D. Y a-t-il quelque sacrifice qui puisse honorer Dieu autant qu'il le mérite?

R. Le sacrifice des Chrétiens est capable d'honorer Dieu autant qu'il le mérite.

D. Quel est ce sacrifice?

R. Le sacrifice des Chrétiens est le sacrifice de la Croix, où J. C. s'est offert lui-même

à Dieu son Père, pour le salut de tous les hommes.

D. Mais, le sacrifice de la Croix s'étant accompli une fois, sur le Calvaire, il ne reste donc plus de sacrifice aux Chrétiens?

R. Nous avons, dans la Religion Catholique, la représentation réelle et la continuation du sacrifice de la Croix, dans celui de la sainte Messe.

PR.

D.

D. Qu'est-ce que la Messe?

R. La Messe est l'offrande du Corps et du Sang de Notre-Seigneur J. C. faite à Dieu par le Prêtre.

D. Pourquoi dites-vous que le sacrifice de la messe est la représentation réelle et la continuation du sacrifice de la Croix?

R. Je dis que la sainte messe est la représentation réelle et la continuation du sacrifice de la Croix, parce que, dans la messe, comme sur le Calvaire, c'est le même sacrificateur, qui est J. C., c'est la même victime, qui est son Corps et son Sang.

D. Ce sont les prêtres qui disent la messe, ce n'est donc pas J. C. qui y est sacrificateur?

R. Ce sont les prêtres qui disent la messe, mais c'est J. C. prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisedech, qui en est le ministre principal: les prêtres ne font que le représenter extérieurement; ils parlent et ils agissent en son nom.

D. Qui est-ce qui leur a donné ce pouvoir?

tous les

tant acne reste ens ? nolique, nuation

ps et du e à Dieu

ui de la

ice de la t la con-

eprésensacrifice a messe, e même la même Sang.

messe,

sse, mais ordre de tre prineprésenils agis-

ouvoir?

R. C'est J. C. lui-même qui a donné le pouvoir aux prêtres de le représenter à l'Autel, lorsque, dans l'institution de l'Eucharistie, il dit à ses Apôtres, Faites ceci en mémoire de moi.

Agneau pascal, figure du St. Sacrifice de la Messe. Exod. 12. 3.

PRATIQUES. 1. Ne paraître à l'Eglise qu'avec un profond respect, s'y tenir à genoux, n'y parler que par nécessité, et tout bas; empêcher, si on le peut, que d'autres ne manquent au respect dû à ce saint lieu.

Procurer que les Eglises et les Autels soient parés avec propreté; y contribuer de ses soins, de son travail et de sou blen.
 Se fhire honneur de servir la Mosse, et d'accompagner le 15t. Sacrement, quand on le porte aux malades.

XLVI. Suite du saint sacrifice de la Messe.

D. Pri'Y a-t-il pas quelque différence entre le sacrifice de la Croix, et celui de la messe?

R. Entre le sacrifice de la Croix, et celui de la messe, il n'y a de différence que dans la manière de l'offrir; et cette différence consiste principalement en deux choses.

D. Quelle est la première différence?

R. La première différence entre le sacrifice de la Croix et l. ainte Messe, c'est qu'à la Croix l'offrance fut sanglante, et à la Messe elle est non-sanglante.

D. Qu'entendez-vous par sanglante et non-

sanglante?

R. Par offrande sanglante, j'entends la sépation réelle du Sang d'avec le Corps de J. C. et, par non-sanglante, j'entends une séparation seulement mystique et représentative. D. Comment se fait cette séparation mystique et représentative?

R. La séparation mystique du Corps et du Sang de J. C. à la sainte messe, se fait par la vertu des paroles de la consécration, qui se prononcent séparément sur les deux espèces, et opèrent (directement) ce qu'elles signifient.

D. Quelle est la seconde différence entre le sacrifice de la Croix et la sainte messe?

R. La seconde différence, entre le sacrifice de la Croix et la sainte messe, est que, sur la Croix, Jésus-Christ, alors mortel, perdit réellement la vie, par la séparation de son âme d'avec son corps. Sur l'Autel, Jésus-Christ immortel et glorieux, ne perd que son être sacramentel, par la séparation de sa présence réelle d'avec les espèces sacramentelles, lorsqu'elles sont consumées par la communion du prêtre.

D. A qui peut-on offrir le sacrifice?

R. On ne peut offrir le sacrifice qu'à Dieu seul.

D. N'offre-t-on pas la messe à la sainte

Vierge et aux Saints?

R. On n'offre pas lamesse à la sainte Vierge ni aux Saints; mais, quand on la dit en leur honneur, on l'offre à Dieu seul, pour le remercier des grâces qu'il leur a faites, et les engager, par là, à joindre leur intercession à nos prières. myatique

ps et du
, se fait
écration,
les deux
ce qu'elles

entre le nesse?

que, sur tel, perration de l'Autel, a, ne perd a séparac les esles sont a prêtre.

'à Dieu

sainte

Vierge a dit en ul, pour a faites, leur inD. Pour quelles fins offre-t-on à Dieu le saint

R. On offre à Dieu le saint sacrifice de la messe, pour quatre fins principales, figurées par stous les différens sacrifices de l'ancienne Loi. 1. Pour adorer Dieu, 2. Pour appaiser sa colère. 3. Pour lui demander ses grâces. 4. Pour le remercier de tous ses bienfaits.

D. Pour qui peut-on offrir le sacrifice?

R. On peut offrir le sacrifice pour tous les besoins spirituels et temporels des Fidèles, et pour le soulagement des âmes du Purgatoire.

D. Comment faut-il assister à la sainte messe?

R. Il faut assister à la sainte messe avec modestie et dévotion.

D. Qu'est-ce qu'assister avec modestie?

R. La modestie règle l'extérieur, et renferme quatre choses. 1. Etre modestement vêtu. 2. Ne point parler, ni s'entretenir avec personne. 2. Ne pas jeter les yeux de côté et d'autre. 4. Se tenir dans une posture respectueuse, et à genoux, autant qu'on le peut.

D. Qu'est-ce qu'assister à la messe avec dé-

votion?

R. La dévotion règle l'intérieur, et renferme plusieurs manières de s'occuper pendant la sainte messe.

La première, c'est de réciter des prières vocales, soit en les lisant, ou les récitant par

par cœur, en union avec celles que fait le

prêtre.

La seconde, c'est de se représenter, qu'en assistant à la sainte messe, c'est comme si on assistait au Sacrifice de J. C. sur la Croix.

La troisième, c'est de méditer la Passion de Notre-Seigneur J. C. qui nous est représentée par les différentes parties de la messe; et surtout de s'unir au prêtre, lorsqu'il communie, pour faire, avec lui, la communion spirituelle.

Histoire de la dernière Cène. St. Matthieu, 26. St. Jean 13.

PRATIQUES. 1. Entendre, chaque jour, la sainté messe, si on le peut; et choisir les lieux et les temps où on peut l'entendre avec plus de recueillement.

 Se faire instruire de la manière d'entendre la sainte messe, avec fruit et attention aux mystères de la mort de Jésus-Christ.

 La messe étant finie, se mettre à genoux, pour remercier Dieu, et former quelques résolutions pour le bien servir pendant la journée.

 Ne jamais se plaindre de la longueur des messes ou de l'Office divin, encore moins rechercher les messes courtes, ou faire

reproche aux prêtres qu'on trouve trop longs.

#### XLVII. De l'Extrême-Onction.

D. U'EST-ce que l'Extrême-Onction? R. L'Extrême-Onction est un Sacre-

ment institué pour le soulagement spirituel et corporel des malades.

D. Comment l'Extrême-Onction soulaget-elle spirituellement les malades?

R. 1. Elle donne la force contre les tentations du démon et les horreurs de la mort.
2. Elle achève la rémission des péchés, dont elle purifie les restes.
D.

r, qu'en omme si

e fait le

sur la

Passion est rees de la re, lorsc lui, la

atthieu,

esso, si on le l'entendre

inte messe, éaus-Christ. ercier Dieu, ir pendant

de l'Office es, ou faire

ction?
Sacrent spiri-

oulage-

s tentala mort. péchés, D. D. Comment l'Extrême-Onction soulaget-elle corporellement les malades ?

R. 1. Elle donne la patience pour supporter la maladie. 2. Elle rend la santé du corps, s'il est expédient pour le salut du malade.

D. Ne peut-on la recevoir que quand on est

à l'extrémité?

R. Il suffit d'être dangereusement malade : il n'est pas même à propos de différer à l'extrémité.

D. Pourquoi ne pas différer à l'extrémité?

D. Parce qu'on se dispose mieux à recevoir ce Sacrement, quand on a la raison libre : et d'ailleurs en différant trop, on s'expose à ne le point recevoir du tout.

D. Peut-on recevoir ce Sacrement plusieurs

fois en sa vie?

R. Oui, autant de fois qu'on retombe en danger de mort.

D. Que faut-il faire alors, pour se préparer à

recevoir ce Sacrement?

R. Il faut se confesser, si on est en péché mortel.

D. Si le malade ne peut se confesser, que

doit-il faire?

R. Il doit s'exciter à une contrition parfaite, désirer l'absolution, et la demander, s'il le peut.

D. Que faut-il faire, pendant qu'on recoit ce

Sacrement?

R. Il faut s'exciter au regret de ses péchés, I 2 espérer espérer en la miséricorde de Dieu, et se soumettre absolument à sa sainte volonté.

D. Que doit-on faire quand on est malade?

R. Il faut, I. Se soumetre à la volonté de Dieu. 2. Offrir à Dieu sa maladie, pour l'expiatiation de ses péchés. 3. Accepter la mort, quand il plaira à Dieu de l'envoyer.

D. Quels péchés commettent, plus ordinaire-

ment, les malades?

R. 1. L'Impatience et la mauvaise humeur.

2. La négligence de recevoir les Sacremens. 3. Le trop grand empressement pour la santé. 4. Trop d'attachement à la vie.

Matadie et guérison d'Ezéchias. Isale, ch. 38. PRATIQUES. I. Prier now amis de nous avertir quand il y aura du danger dans non maladies, pour recovoir, de bonne heure, les Sacremens.

2. Lire quelquefois les prières que l'Eglise a instituées pour les

3. Visitor les malades, surtout les pauvres; les servir, les con-

actor et les encourag e à la patience. 4. Assister quelquefoi i leur agonie, pour apprendre, par ce spectacle, à bien mou ir.

# XLVIII D. l'Ordre et du Mariage.

U'ES' -ce que l'Ordre?

L'Or re est un Sacrement qui donne le pouvoir de faire les fonctions ecclésiastiques, et la grâce pour les faire dignement.

D. Dans quelle disposition doit-on recevoir

ce Sacrement?

R. Il faut être en état de grâce, être appelé de Dieu, et ne pas s'ingérer de soi-même.

D. Quelle fin doit-on avoir, en recevant ce Sacrement?

u, et se volonté, slade ? le Dieu. l'expiala mort,

ar. dinaire-

dinairo-

humeur. remens. pour la vie.

ch. 38.

ées pour les ir, les con-

dre, par ce

ge.

qui donns ecclée digne-

recevoir

e appelé i-même. evant ce R. Celle de procurer la gloire de Dieu, et le salut du prochain.

D. Que dites-vous de celui qui reçoit les Ordres, pour avoir des bénéfices, et pour vi-

vre plus à son aise?

R. Celui-là est très-coupable devant Dieu et il est indigne de recevoir ce Sacrement.

D. Qu'est-ce que le Sacrement de Mariage?

R. Le Mariage est un Sacrement qui sanctifie l'alliance-de l'homme et de la femme,

D. Où doit-on recevoir la benédiction du mariage?

R. Dans sa Paroisse, et de son propre Curé.

D. En quelle disposition faut-il recevoir ce Sacrement?

R. Il faut être en état de grâce, et avoir intention de servir Dieu dans l'état du mariage.

D. Comment faut-ilservir Dieu dans cet état?

R. Le mari et la femme doivent, 1. Supporter patiemment les défauts et les humeurs l'un de l'autre. 2. S'assister mutuellement dans leurs besoins. 3. Elever chrétiennement leurs enfans.

D. Qu'entendez-vous par élever chrétienne-

ment les enfans?

R. J'entends leur inspirer l'amour de Dieu et l'horreur du péché; prendre soin de leur instruction, et veiller sur leur conduite.

D. N'y a-t-il point encore d'autres obligations

dans le mariage?

R. Oui, il y en a d'autres importantes, dont il suffit de s'instruire, quand on entre dans cet état.

13

D:

- D. Qui sont ceux qui offensent Dieu, en se mariant?
- R. Ce sont, 1. Ceux qui se marient contre la juste volonté de leurs parens. 2. C'eux qui ont fait vœu de ne point se marier, et n'ont point dispense de leur vœu. 3. Ceux qui n'ont eu, en se mariant, que des vues temporelles. 4. Ceux qui négligent de s'instruire des devoir de cet état.

D. N'y-a-t-il pas un état plus parfait que ce-

R. Oui, c'est celui de la chasteté.

Election des sept Diacres, et Martyre de St. Etienne, ch. 6. et 7. des Act. Apôtres,

PRATIQUES. 1. Priez Dieusouvent pour ceux qui sont chargés du salut des âmes, comme son Evêque, son Curé, son Confesseur.

 Dans les Quatre-Temps de l'année, auxquels on consacre les prêtres, faire à Dieu des prières particulières, pour leur sanctification.

 Quand on assiste à la célébration d'un mariage, n'y paraître qu'avec modestie, et prier Dieu, pendant la messe, pour ceux qui reçoivent ce Sacrement.

#### XLX. De la mort.

D. U'EST-ce que la mort ?

R. La mort est la séparation de l'âme d'avec le corps.

D. Mourrons-nous tous, un jour?

R. Oui, nous mourrons tous, pour porter la peine de nos péchés, et de celui d'Adam notre premier père.

D. Quand mourrons-nous?

R. Quand il plaira à Dieu; mais nous n'en savons ni le jour ni l'heure.

D. Que devient notre corps, à la mort?

R

D

R

D

D

D.

R.

D.

R.

D.

R.

D.

R.

D.

R.

, en se

t la jusqui ont it n'ont cux qui es tem-

e s'ins-

que ce-

e de St. es, ntohargés onfesseur, nsacre les

y paraitre pour ceux

ur sancti-

l'âme

rter la 'Adam

s n'en

 $-\mathbf{R}$ .

R. On le met en terre, où il se corrompt et se réduit en poussière.

D. Restera-t-il toujours dans cet état?

R. Non, il ressuscitera, au jour du jugement.

D. Notre ame meurt-elle aussi, avec le corps?

R. Non, elle est immortelle.

D. Qu'est-ce qu'une bonne mort?

R. C'est celle qui arrive à celui qui est en état degrâce.

D. Qu'est-ce que la mauvaise mort?

R. C'est celle qui arrive à celui qui est en péché mortel.

D. Que devens-nous penser de ces deux sortes de morts?

R. Nous devons désirer la bonne mort, et craindre extrêmement la mauvaise mort.

D. Qui sont ceux qui font une bonne mort?

R. Ce sont ordinairement ceux qui ont vécu saintement.

D. Mais ne peut-on pas faire pénitence, à la mort?

R. On le peut absolument, avec la grâce de Dieu; mais cela est rare, et l'on ne doit point compter là-dessus.

D. Que doit faire un Chrétien, pendant sa

R. Il doit se préparer à la mort.

D. Est-il permis de désirer la mort?

R. Quand on la désire par impatience ou par colère, c'est un grand péché; mais il est bon de la désirer, pour voir Dieu, et pour ne le plus offenser sur la terre.

D.

- D. Est-il permis de se donner la mort à soimême?
- R. Non, ce serait un grand crime, parce que nous ne sommes pas maîtres de notre vie.

Parabole du Riche qui bâtissait des greniers. St. Luc. chap. 12. R

R

DR

D

R.

ou

PRATIQUES. 1. Demander, chaque jour, à Dieu, la grâce d'une bonne mort.

2. Prendre, chaque mois, un jour pour se préparer à la mort, se confesser et communier ce jour-là, comme s'il était le dernier de notre vie.

 Si on a du bien, faire son testament, pendant qu'on est en santé, pour n'avoir point d'inquiétude, dans la dernière maladie.

L. Du Jugement.

- D. QUE deviendra notre âme, après la mort?
- R. Elle ira paraître devant Dieu, pour en être jugée.

D. Combien y a-t-il de Jugemens?

R. Il y en a deux; le Jugement particulier, et le Jugement général.

D. Qu'entendez-vous par le Jugement particulier?

R. C'est celui que Dieu fait de chaque âme, immédiatement après la mort.

D. Sur quoi les juge-t-il?

R. Il les juge sur le bien et le mal qu'elles ont faits.

D. Ce jugement est-il bien sévère?

R. Oui, Jésus-Christ nous apprend qu'on y rend compte, même d'une parole inutile.

D. Que deviennent nos âmes, après ce jugement?

R. Dieu les envoie en Paradis, ou en Enfer

rt à soi-

arce que otre vie. greniers.

grâce d'une

r à la mort, était le der-

est en sanre maladie.

après la

r en être

ticulier,

it parti-

que âme,

qu'elles

qu'on y inutile. ce juge-

en Enfer

ou en Purgatoire, selon qu'elles l'out mé-

D. Qu'entendez-vous par le Jugement général?

R. C'est celui qui se fera, publiquement, de tous les hommes, à la fin du monde.

D. Pourquoi ce Jugement général, puisque chaque îme est jugée, d'abord après la mort?

R. C'est pour manifester, d'une manière plus sensible, la confusion des pécheurs, la glaise des Saints et l'autorité de Jésus Christ.

D. Qui est-ce qui fora ce jugement? R. C'est Notre-Seigneur-Jésus-Christ.

D. Comment les hommes parattront-ils à ce jugement à

R. Ils paraîtront en corps et en âme, parce que leurs corps ressusoiterant, avent ne jugement.

D. Quela serone alors les sentimens des pé-

R. Ils sevent dans une harrible confusion, lariqu'ils verront leurs erimes, les plus eachés, découverts à la face de toute la terre ?

D. Quels seront les sentimens des Saints?

R. Leur joie sera infinie, lorsque Jésus Christ couronnera leurs bonnes œuvres, à la vue des pécheurs qui les avaient méprisés, sur terre

Récit de l'appareil du Jugement dernier. Matth. 24, et 25, Luc, 21, Paalm. 96.

PRATIQUES. 1. Nesse pardonner aucune faute, quelque legtre qu'elle soit, comme les faute d'humeur ou de négligence, et s'encorriger pour prévenir les jugemens de Dieu.

2. Examiner sa conscience, chaque jour, sur les fautes qu'on y a commisse, et en demander pardon à Dieu.

· LI. De l'Enfer.

D. U'EST-ce que l'Enfer ?

R. L'Enfer est un lieu de tourmens, où les méchans seront éternellement punis avec les démons. D.

R.

D.

R.

D.

R.

PR

D.

R.

D.

R,

D.

R.

D.

R.

D. Qui sont ceux qui vont en enfer?

R. Ceux qui meurent en péché mortel.

D. Combien faut-il de péchés mortels pour aller en enfer?

R. Il n'en faut qu'un seul, si on meurt sans en faire pénitence.

D. Que font les méchans, en enfer?

R. Ils souffrent, ils se désespèrent, ils blasphèment contre Dieu.

D. Quelles peines souffrent-ils?

R. La première et la plus terrible de leurs peines, est de ne point voir Dieu; c'est ce qu'on appelle la peine du dam.

D. Quelle autre peine souffrent-ils encore?

R. Ils souffrent toutes sortes de tourmens sensibles, particulièrement celui d'être brûlés sans cesse.

D. Brûlent-ils maintenant, en corps et en

R. Avant le Jugement général, il n'y a que leurs âmes, mais après la résurrection, leurs corps brûleront aussi avec leurs âmes.

D. Comment l'âme peut-elle brûler en enfer?

R. C'est par la toute-puissance de Dieu.

D. Pourquoi leurs corps brûleront-ils avec leurs âmes?

es du,ou à s

urmens, nt punis

el. els pour

eurt sans

ils blas-

de leurs ; c'est ce

ncore ? tourmens ui d'être

ps et en

n'y a que ion, leurs mes.

en enfer ? leu.

t-ils avec

R. Parce qu'ayant participé, sur la terre, à leurs crimes, ils doivent en partager le supplice, en enfer.

D. Combien de temps dureront ces supplices?

R. Ils dureront éternellement, c'est-à-dire qu'ils ne finiront jamais.

D. Les damnés ne peuvent-ils pas espérer quelque soulagement?

R. Non, il n'y aura jamais aucun soulage-

D. Comment est-ce que les corps des damnés ne seront pas consumés par le feu?

R. Ils seront conservés dans le feu, pendant l'éternité, par la toute-puissance de Dieu.

Histoire du mauvais Riche. St. Luc, ch. 16.
PRATIQUES. I. Remercier Dieu souvent de ce qu'il ne nous a pas encore livrés à l'Enfer, après l'avoir tant de fois mérité.

2. Quand on s'approche de feu, songer, en sentant la chaleur de ce feu materiel, combien le feu de l'Enfer doit tourmenter ceux qui y seront éternellement,

LII. Du Paradis.

D' Le Paradis est un lieu de délices, où, voyant Dieu, on jouit d'un bonheur éternel.

D. Qui sont ceux qui vont en Paradis?

R. Ce sont ceux qui n'ont point offensé Dieu, cu qui, l'ayant offensé, en ont fait pénitence.

D. Que font les Saints en Paradis?

R. Ils jouissent d'un bonheur parfait.

D. Quel est ce bonheur?

R. Ils voient Dieu, ils l'aiment, ils ressentent

de toutes sortes de peines.

D. Les Saints sont-ils en Paradis en corps et

R. Il n'y a encore que leurs âmes; leurs corps n'y entreront qu'après la résurcection.

D. Pourquoi lours corps entrenont-ils dans le ciel?

R. Pour avoir part à la gloire de leurs âmes, comme ils out eu part, sur la terre, à leur pénitence et à leurs bonnes œuvres.

D. De quoi se nourriront, dans de ciel, les corps des Saints?

R. Ils n'auront pas besoin de nourriture, parce qu'ils ne seront point sujets aux infirmités de ce monde.

D. Combien durera le bonheur des Saints, dans le Paradis?

R. Il durera éternellement, c'est-à-dire, qu'il ne finira jamais.

D. Leur bonheur sera-t-il jamais troublé par quelque chagrin, perte ou maladie?

R. Non, dans toute l'éternité, ils ne ressentiront jamais la moindre peine.

D. Qu'est-ce qu'un Chrétien doit désirer plus urdemment?

R. C'est d'aller en Paradis, pour y voir Dieu.

D. Que faut-il faire, pour y aller?

R. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, et accomplir ses commandemens.

Frans-

R

exempts

corps et

ars corps tion.

urs âmes, re, à leur

ciel, les

ture, parnux infir-

les Saints,

dire, qu'il

roublé par

e ressenti-

ésirer plus

voir Dieu.

cour, et

Frans-

Transfiguration de 'Notre-Seigneur-Jésus-Christ. St. Matt. chap. 17.

PRATIQUES. 1. Au lieu de s'effrayer de la mort, s'accoutamer à la regarder comme un bonheur qui nous donnera l'entrée du Paradis.

2. Dire quelquefois à Dieu, dans le désir de le posséder dans le ciel: Que votre Royaume arrive, ou, avec un Prophète, Seigneur, je serni rassasié, quand je verrai votre gloire.

3. Nous consoler dans nos maiadies et nos chagrins, par l'espérance du Paradis, qui terminera bientôt nos poines.

# LIII. Du Purgatoire.

D. OUTES les âmes vont-elles, après la mort, en Paradis ou en Enfer?

R Il y en a qui vont en Purgatoire.

D. Qu'est-ce que le Purgatoire?

R. Le Purgatoire est un lieu de peines, où les Justes achèvent d'expier leurs péchés, avant que d'entrer en Paradis.

D. Les peines du Purgatoire sont-elles bien

grandes?

R. Oui, et plus grandes que tout ce que nous pouvons imaginer de plus rigoureux sur la terre.

D. Quelle est la plus grande de ces peines?

R. C'est de ne pas voir Dieu.

D. Demeure t-on long-temps en Purgatoire?

R. On y demeure jusqu'à ce que la justice de Dieu soit satisfaite.

D. Pouvons-nous soulager les âmes qui sont

en Purgatoire?

R. Oui, nous le pouvons, par nos bonnes œuvres, par nos prières, et principalement par le sacrifice de la Messe.

D. Que faut-il faire, pour éviter d'aller en Purgatoire? K. R R. It faut expier nos péchés, en cette vie, par la ferveur de notre amour pour Dieu, et par nos bonnes œuvres.

Vanité de David, sa punition et sa pénitence. 1. Des Paralip. ch. 21.

PRATIQUES. 1. Soulager les âmes du Purgatoire, par des prières, des aumônes, des pratiques de pénitence, et en fiisant dire des messes à leur intention.

2. Prier, plus particulièrement, pour nos parens et nos amis, lorsqu'ils sout morts, pour ceux à qui nous avons donné peutêtre occasion de pécher en cette vie.

3. Offand en est charge d'un legs pleux on d'une fondstion, n'en pas différer l'exécution, pour ne pas retarder le soulagement que les âmés du l'argatuire penvent en recevoir.

 Gagner, antant qu'an le pont, les indulgences accordées par l'Eglise; exécutant fidèlement et dévotement ce qui est prescrit.

## LIV. Des Commandemens de Dieu.

# Du premier Commandement. De la Foi.

D. UE faut-il faire, pour aller en Pa-

R. Il faut garder les Commandemens de Dieu et de l'Eglise.

D. Quels sont les Commandeme ns de Dieu?

R. Un seul Dieu tu adoreras, &c. comme ciaprès, à la prière du soir.

D. A quoi nous oblige le premier Commandement, Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement 2

R. Il nous oblige, 1. A croire en Dieu. 2. A espérer en lui. 3. A l'aimer parfaitement. 4. A l'adorer, lui seul.

D. Quelle est la vertu qui nous fait croire en Dieu?

R. C'est la Foi.

R

vié, par lieu, et

nttence.

, par des

nos amis,

tion, n'en ulagement

ordies par out preserit.

٠

eu.

en Pa-

de Dieu

Dieu?

ommanet aime-

lieu. 2. parfaite-

croire en

D. Quelle est celle qui nous fait espérer en

R. C'est l'Espérance.

D. Et celle par laquelle nous l'aimons parfaitement?

R. C'est la Charité.

D. Comment nomme-t-on ces trois vertus?

R. On les appelle vertus théologales, c'està-dire, qui ont Dieu pour leur objet.

D. Sommes-nous obligés de produire des actes

de cea vertus?

R. Cui, nous devans en produire souvent,

D. Qu'est-ce que la Foi?

R. La Foi est une vertu surnaturelle, par laquelle nous croyons fermement tout ce que Dieu nous a révélé, et que l'Eglise nous enseigne, de sa part, parce que Dieu l'a dit.

D. Faites un acte de Foi?

R. Mon Dieu, je crois fermement tout ce que croit et enseigne la sainte Eglise, parce que c'est vous, 6 mon Dieu, qui l'avez dit.

D. La Foi est-elle bien nécessaire?

R. Oni, sans elle, nous ne pouvons ni plaire à Dieu, ni être sauvés.

D. Comment pèche-t-on contre la Foi?

R. 1. En refusant de croire quelques-unes des vérités que la Foi nous enseigne. 2. En renonçant, extérieurement, à la croyance de ces vérités. 3. En doutant, volontairement, de quelqu'une de ces vérités. 4. En négligeant de s'instruire de celles dont la connaissance.

naissance est nécessaire. 5. En refusant de se soumettre à l'autorité du corps des premiers Pasteurs, qui enscigne ces vérités.

Zèle du Prophète Elie. 3. Liv. des Rois, ch. 17. et 18.

PRATIQUES. 1. Réciter, chaque jour, les Commandemens de Dieu, et demander à Dieula grâce de mourir, plutôt que de manquer à les observer.

2. Les enseigner à ceux qui ne les savent pas.

S. Prendre soin que ses enfans et ses domestiques, si on en a, ca soient instruits, qu'il les pratiquent, qu'ils assistent aux Offices et aux instructions de l'Eglise.

## LV. Suite du premier Commandement. De l'Espérance et de la Charité.

D. QU'EST-ce que l'Espérance?

R. L'Espérance est une vertu surnaturelle, par laquelle nous attendons de Dieu, avec une ferme confiance, sa grâce en ce monde, et le Paradis en l'autre, par les mérites de Jésus-Christ.

D. Faites un acte d'Espérance?

R. Mon Dieu, j'espère vos grâces et mon salut, par les mérites infints de Jésus-Christ mon Sauveur.

D. Comment pèche-t-on contre l'Espérance?

R. 1. Lorsqu'on désespère de son salut. 2. Lorsque, présumant de la banté de Dieu, on diffère de se convertir. 3. Lorsque, comptant sur ses propres forces, on s'expose aux occasions de pécher. 4. Lorsqu'on manque de confiance et de soumission à la providence de Dieu.

D. Qu'est-ce que la Charité?

refusant orps des es véri-

ois, ch.

iandemons itôt que de

on en a, en

ient.

urnatule Dieu, ce en ce par les

mon saz-Christ

rance?
lut. 2.
le Dieu,
Lorsque,
s'expoorsqu'on
ion à la

R. La Charité est une vertu surnaturelle, par laquelle nous aimons Dieu, pour lui-même, par dessus toutes choses, et nous aimons notre prochain, comme nous-mêmes, pour l'amour de Dieu.

D. Qu'est-ce qu'aimer Dieu, par dessus tou-

tes choses?

R. C'est l'aimer plus que tous les biens, plus que nos parens, nos amis, et plus que nous-mêmes.

D. Celui qui aime quelque chose plus que Dieu, ou autant que Dieu, a-t-il la charité?

R. Non, il fait en cela un grand péché,

D. Quels sont les motifs qui excitent en nous l'amour de Dieu?

R. En voici quelques-uns, 1. Dieu est en luimême infiniment aimable. 2. Il est notre père, il nous a donné la vie et nous la conserve à chaque instant. 3. Tous les jours il nous comble de biens. 4. Il désire sincèrement nous rendre éternellement heureux.

D. Que faut-il faire pour bien remplir le com-

mandement de la charité?

R. Il faut produire fréquemment des actes d'amour de Dieu, penser à son infinie bonté; se plaire à parler et à entendre parler de lui, et lui offrir souvent, par amour, toutes ses affections, ses pensées et ses actions.

D. Peut-on être sauvé sans la charité?

- R. Non, sans la charité, nous sommes les ennemis de Dieg.
- D. Comment perd-on la charité?
- R. Par le péché mortel.
- D. Est-ce un grand malheur de la perdre?
- R. Oui, le plus grand de tous les malheurs est de ne pas aimer Dieu.
- D. Comment connaissons hous, si nous aimons Dieu, par dessus toutes choses?
- R. Nous le connaissons, si nous sommes disposés à accomplir tous ses commandémens, quoiqu'il nous en coute, fut-ce même la vie.
- D. Faites un acte de Charité?
- R. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, et plus que toutes choses, parce que vous êtes infiniment aimable, et j'aime mon prochain, comme moi-même, pour l'amour de vous:

Sacrifice d'Abraham. Genèse, ch. 23:

- PRATIQUES. 1. Se confier en Dieu, se sommettre à sa providence, croyant fermement qu'il ne nous arrive rien que par son ordre ou sa permission, pour notre salut.
- 2. Faire, dans son cour, physicurs fots le jour, des actes damour de Dieu, même en travaillant.
- 3. Ne s'attacher à rien sur la terre; et quand on a de l'attachement à quelque chose, a'en priver quelquefois, si on le peut, ou au moins en offrir à Dieu le sacrifice du caur.

#### LVI. Suite du premier Commandement. De l'Advration de Dieu:

- D. OUTRE la Foi, l'Espérance et la Charité, que nous ordonne encore le premier Commandement?
- R. Il nous ordonne d'adorer Dieu, et de n'adorer que lui. D.

les en-

dre ?

ous ai-87 les dis-

mande-

fût-ce

n cœur, ue vous on pronour de

23. A sa provien que par

l'attacheon lè peut,

ment.

e et la encore

de n'a-D. D. Faites un acte d'adoration?

R. Mon Dieu, je vous adore, je vous reconnais pour mon Créateur et mon Maître; je vous offre ma vic et tout ce que je possède.

D. N'adore-t-on pas aussi les Saints?

R. Non, on n'adoré que Dieu seul ; mais on honore les Saints, comme les amis de Dieu.

D. Est-il bon de les invoquer?

R. Oui, car ils intercèdent auprès de Dieu, pour nous en obtenir ses grâces.

D. Pouvons-nous honorer leurs reliques?

R. Out, it est juste de les honorer, en mémoire des Saints.

D. Pourquoi honorons-nous aussi les images des saints?

R. Parce qu'elles nous représentent les amis de Dteu.

D. N'est-ce point être idolâtre, que d'honorer les images ?

R. Non, parce que nous ne les adorons pas, nous ne les prions pas, nous ne mettons point en elles notre confiance.

D. Quel est donc l'honneur qu'on leur rend?

R. Cet homeur se rapporte aux Saints qu'elles représentent, et c'est aux Saints que hous adressons nos prières.

D. En quoi pèche-t-on contre l'adoration

qui n'est due qu'à Dieu ?

R. En trois manières; par idolâtrie, par irrévérence, par superstition.

D. Comment, par idoldtrie?

R. En rendant à quelque créature l'adoration qui n'est due qu'a Dieu D. D. Comment, par irrévérence ?

R. En méprisant ou profanant ce qui est consacré à Dieu.

D. Comment, par superstition?

R. En mettant sa confiance en certaines paroles et vaines observances que l'Eglise n'approuve point.

D. Donnez-en un exemple.

R. Ceux qui croient guérir des animaux par de certaines paroles, pèchent par superstition.

Martyre des sept frères et de leur mère. Liv. 2. des Machab. ch. 7.

PRATIQUES. 1. Respecter tout ce qui est consacré à Dieu, les églises, les prêtres, les vases sacrés, les ornemens des Autels.

 N'employer jamais, à des plaisanteries, les chants et prières de l'Eglise, ou les paroles de l'Ecriture Sainte.

 Avoir, dans sa chambre, ou porter sur soi, un Crucifix, pour honorer plus souvent, en le voyant, Jésus-Christ crucifié pour nous.

#### LVII. Du second Commandement.

Dieu en vain tu ne jureras, ni autre chose pareillement.

D. Q U'EST-ce que Dieu défend, par ce commandement?

R. Il désend, 1. De jurer mal à propos. 2. De blasphémer. 3. De saire des imprécations contre soi ou contre le prochain.

D. Qu'est-ce que jurer?

R. C'est prendre Dieu à témoin par luimême, ou par quelqu'une de ses créatures, de la vérité de ce qu'on dit.

D. En combien de manières jure-t-on mal à

propos ?

ui est

es pa-Eglise

x par persti-

Liv.

Dieu, les Autels. rières de

ifix, pour ci**lé** pour

hose

par ce

os. 2. précachain.

ar luiatures,

mal à

R.

R. 1. En jurant contre la vérité; c'est ce qu'on appelle parjure. 2. En jurant selon la vérité, mais sans nécessité. 3. En jurant de faire quelque chose de criminel.

D. Celui qui a juré de faire de mauvaises actions, comme de battre quelqu'un, est-il obligé d'accomplir son jurement?

R. Non, il ferait un second péché en accomplissant son jurement.?

D. Si on a juré de faire quelque chose de louable; est-on obligé de l'exécuter?

R. Oui, on y est obligé, si, en cela, on ne fait point tort au prochain.

D. Y a-t-il des occasions où il soit permis de jurer?

R. Oui, par exemple, quand le juge l'ordonne et que le serment, qu'on fait, est selon la vérité.

D. Qu'est-ce que le Blasphème?

R. C'est une parole injurieuse contre Dieu, ou ses Saints, ou la Religion; et c'est un crime énorme.

D. Qui sont ceux qui pèchent encore contre ce commandement?

R. Ceux qui par colère ou autrement, disent qu'il se souhaitent, ou aux autres, la mort, ou la damnation, ou la peste ou la possession du démon

D. Que nous est-il encore ordonné par ce commandement?

R. Il est ordonné d'accomplir les vœux qu'on a faits.

D. Qu'est-ce qu'un vœu?

R. C'est une promesse faite à Dieu, par laquelle on s'oblige de faire, en son honneur, ou en celui des Saints, quel q ue action de piété.

D. Pèche-t-on en n'accomplissant pas les vœux

qu'on a faits ?

R, Oui c'est un grand péché de ne les pas accomplir.

D. Est-ce une chose agréable à Dieu, que de

faire des vœux ?

R. Oui, c'est une bonne action, mais qu'il ne faut pas faire légèrement.

Martyre de St. Jean, suite du serment téméraire d'Hérode. St. Matthieu, chap. 14.

PRATIQUES. 1. Si ou est habitué à quelques juremens, s'imposer une peine, chaque fois qu'on y tombé, pour s'en corriger. 2. Se corriger de certains juremens, qui, quoiqu'ils na signifient rien, approchent de ceux par lesquels on profane le nom de Dieu.

3- Ne point faire de vœu, surtout en matière considérable, sans consulter son confesseur.

# LVIII. Du troisième Commandement.

Les Dimanches tu garderas, en servant Dieu dépotement.

D. UE nous est-il ordonné par ce commandement?

R. Il nous est ordonné de sanctifier un jour, dans chaque semaine, et ce jour est le saint Dimanche.

D. Que faut-il faire pour sanctifier ce jour?

R. Il faut. 1. L'employer au service de Di eu. 2. S'abstenir des œuvres serviles.

D. Comment doit-on l'employer au service de Dieu?

ar lanneur, ion de

s voeux

pas ac-

que de

lu'il ne

témé-14.

ocriger. oignifient m de Dieu. ble , sans

nt. t Dicu

e com-

ın jour, le saint

jour? eDi eu.

service R. R. Il faut principalement entendre la messe ce jour-là, et c'est un grand péché que d'y manquer.

D. Est-ce assez d'assister, de corps, à la messe?

R. Non, il faut y assister avec attention et dévotion.

D. Suffit-il d'entendre une messe basse, pour sanctifier le Dimanche?

R. Non, il faut encore, autant qu'on le peut, assister aux offices de l'Eglise et au Prône dans sa Paroisse, et s'occuper, pendant le jour, à de bonnes œuvres.

D Qu'entend-on par les œuvres serviles dont

il faut s'abstenir?

R. On entend les ouvrages du corps que font ordinairement les journaliers et gens de métier, pour gagner leur vie.

D. N'y a t-il point, outre le Dimanche, d'autres jours que nous devons pareille-

ment sanctifier?

R. Oui ; l'Eglise nous ordonne de sanctifier les jours de Fêtes de Jésus-Christ, de la sainte-Vierge, et de quelques Saints.

D. Comment doit-on sanctisier ces jours de

Fêtes?

R. En s'abstenant des œuvres serviles, et s'occupant au service de Dieu, de même que les Dimanches,

D. Quels péchés commet-on plus ordinairement contre la sanctification des Fêtes et

Dimanches?

R: 1. Passer ces jours-là en débauche, au jeu,

aux danses et au cabaret. 2. Travailler ou faire travailler, sans nécessité. 3. Empêcher ses enfans ou ses domestiques d'assister aux instructions et au service divin.

Histoire des Juifs qui se laissèrent égorger pour ne pas violer le Sabhat. 1. des Mach. ch. 2.

PRATIQUES 1. Tous les Dimanches et Fêtes, assister régulièrement à la Grand Messe, au Prône et à Vêpres, dans sa Paroisse.

3. Employer le reste de la journée en œuvres de piété, comme à visiter et servir les pauvres et les malades.

3. Lire, chez soi, quelque livre de piete, ou enseigner le catéchisme à ses frères et sœurs, ou à ses enfans.

3. Ne point aller au cabaret les jours de Fêtes et les Dimanches.

## LIX. Du quatrième Commandement.

Père et mère tu honoreras, afin de vivre longuement.

D. A QUOI nous oblige le quatrième Commandement?

R. Il nous oblige à aimer nos père et mère, à les respecter, à leur obéir, à les assister dans leurs besoins.

D. Qui est-ce qui manque à la première obligation, qui est de les aimer?

R. C'est celui qui les hait, qui ne peut vivre avec eux. qui désire leur mort.

D. Qui est-ce qui manque à la seconde obligation, qui est de les respecter?

D

R

R. Celui qui les méprise, qui les raille, qui publie leurs défauts.

D. Qui est-ce qui manque à la troisième, qui est de leur obéir?

R. Celui qui ne fait pas ce qu'ils ordonnent, qui

availler
3. Emes d'ase divin.

ger pour . . ch. 2.

sister régues, dans sa

é, comme à le catéchis-

Dimanches.

de vivre

atrième

mère, à assister

e obliga-

ut vivre

e obliga-

tille, qui

me, qui

donnent, qui qui ne le fait qu'avec dépit et murmure, qui quitte leur maison, va à la guerre, ou se marie sans leur consentement, qui n'exécute pas leur testament.

D. Qui manque à la quatrième, qui est de les

assister?

R. Celui qui les abandonne dans leur pauvreté ou leur vieillesse, qui leur reproche les secours qu'il leur donne, qui dérobe ce qu'ils ont, qui ne fait pas prier pour eux, après leur mort.

D. Pourquoi ajoute-t-on afin de vivre lou-

guement?

R. Parce que, dans l'ancienne Loi, une longue vie était une récompense de l'accomplissement de ce commandement.

D. Dieu accorde-t-il maintenant la même ré-

compense?

R. Dieu l'accorde quelquesois, et s'il n'accorde pas cette longue vie, c'est pour la changer en une vie éternelle.

D. Quelle est la punition des enfans, qui n'ac-

complissent pas ce commandement?

R. C'est d'attirer la malédiction de leurs parens, laquelle est suivie ordinairement de celle de Dieu.

D. Ne doit-on honorer que son père et sa

mère?

R. On doit honorer, de même, ses beau-père, belle-mère, tuteurs, oncles, tantes, et autres parens, à proportion de leur âge et de leur autorité.

L. D

D. Qui doit-on honorer encore, celon le quatrième Commandement?

R. On doit honorer, pareillement, tous ses Supérieurs, comme le Pape, son Evêque, son Curé, le Roi, les Magistrats, son Maître, son Seigneur, &c.

D. Que comprend envore ce commande-

R. Il comprend les devoirs des pères et mères envers leurs enfans, et des maltres envers leurs inférieurs.

D. Quels sont ces devoirs?

R. Ils leur doivent, 1. L'instruction. 2. La correction. 3. Le bon exemple. 4. La nourriture.

Révolte d'Absalom et sa mort. 2. Liv. des Rois, chap. 15 et 18.

PRATIQUES. 1. Supporter avec patience, les défants de ses parens, leurs humeurs, et même leurs mauvais traitemens.

2. Demander, tous les soirs, leur bénédiction.

3. Respecter le Pape, son Evêque, son Curé, le Roi, les Magistrats, le Seigneur de sa paroisse, &c. leur obéir, quand il le faut, et ne pas souffrir qu'on en parle mal.

LX. Du cinquième Commandement. Homicide point ne seras, de fast ni volontairement.

D. UE nous défend ce commandement? R. Il nous défend d'offenser la vie du prochain.

D. Combien de sortes de vies distingue-t-on dans le prochain?

R. On en distingue trois; la vie naturelle, la vie spirituelle, et la vie civile?

R.

Ï

R

D

elon le

ous ses Evêque, ts. son

mande-

et mères s envers

2. La

Liv. des

défants de traitemens.

les Magisquand il le

ent. olontai-

dement? a vie du

igue-t-on

urelle, la

D. Qu'entend-on par la vie naturelle, la vie spirituelle et la vie civile?

R. On entend, par la vie naturelle, la vie du corps; par la vie spirituelle, la sainteté de l'âme; par la vie civile, la réputation.

D. Comment offense-t-on le prochain dans sa vie naturelle?

R. 1. Par pensée, en le haïssant, en lui souhaitant du mal. 2. Par paroles, en lui disant des injures. 3. Par actions, en la frappant, en lui donnant la mort.

D. A quoi est obligé celui qui a insulté, ou frappé son prochain?

R. A réparer, s'il le peut, l'injure qu'il a faite, et tout le tort qui s'en est suivi.

D. Comment offense-t-on la vie spirituelle du prochain?

R. En le portant à offenser Dieu; ce qu'on appelle péché de scandale.

D. Comment offense-t-on la vie civile du prochain?

R. En blessant sa réputation.

D. En combien de manières blesse-t-on la réputation du prochain?

R. 1. En l'accusant du mal qu'il n'a pas commis: et cela s'appelle Calomnie. 2. En faisant connaître le mal qu'il a commis, mais qui n'est pas connu; et cela s'appelle Médisance.

D. A quoi le médisant ou le calomniateur est-il obligé?

- R. A réparer, autant qu'il le peut, la réputation du prochain qu'il a blessée, même en se dédisant lui-même, si cela est nécessaire.
- D. Quand les fautes du prochain sont publiques, est-il permis de s'en entretenir avec malignité?

R. Non, cette malignité est contraire à la charité.

D. Est-il permis d'écouter la médisance, et d'y prendre plaisir?

R. Non, car on est souvent coupable du péché que commet celui qui médit.

Histoire d'Esther, et la mort funeste d'Aman. Liv. d'Esther, chap. 7.

PRATIQUES. 1. Quand on a querelle avec quelqu'un, ne pas passer le jour, sans se réconcilier, et lui faire éxcuse, quand on l'a injurié ou maltraité.

2. Procuror la réconciliation des ennemis, et de ceux qui sent en procès.

 Empêcher les médisances, quand on le peut, excuser ceux dont on dit du mal; avertir ceux qui médisent, du péché qu'ils commettent.

#### LXI. Des sixième et neuvième Commandemens.

Impudique point ne seras, de corps, ni de consentement.

L'œuvre de chair ne désireras, qu'en mariage seulement.

D. QUE defendent ces deux commandemens.

R. Ils défendent tous péchés d'impureté, et tout ce qui donne occasion à cet horrible crime. la répu-, même it néces-

it publiiir avec

re à la

e, et d'y

lu péché

d' Aman.

elqu'un, ne cuse, quand

qui sent en cuser ceux

péché qu'ils

nmande-

de con-

mariage

omman-

reté, et horrible D. Ne pèche-t-on pas contre ces deux commandemens, par pensées, par paroles et par actions?

R. Oui.

D. Qui sont ceux qui pèchent par pensées?

R. Ceux qui s'occupent volontairement de pensées deshonnêtes, ou de mauvais désirs.

D. Qui sont ceux qui pèchent par paroles?

R. Ceux qui disent des paroles libertines, immodestes et à double sens.

D. Qui sont ceux qui pèchent par actions?

R. Ceux qui font des regards et des attouchemens deshonnêtes sur eux, ou sur d'autres.

D. Que faut-il faire pour résister aux tenta-

tions sur ce péché?

R. Il faut en rejeter promptement les premières pensées, recourir à Dieu et fuir les occasions.

D. Quelles sont les occasions les plus ordinai-

res de cet horrible péché?

R. 1. La compagnie des libertins. 2. La lecture des romans et des mauvais livres. 3. Les bals, les danses, les comédies. 4. Les tableaux deshonnêtes. 5. Les amitiés trop familières avec des personnes de sexe différent.

D. Quel effet funeste l'impureté cause-t-elle

plus ordinairement dans l'âme?

R. Elle y cause souvent l'oubli du salut, et

l'endurcissement.

D. Quels sont les remèdes contre ce malheureux vice? L 3 R. R. 1. Mortifier ses sens, et particulièrement ses yeux et sa bouche. 2. Fréquenter les Sacremens de Pénitence et d'Eucharistie. 3. Travailler, et n'être jamais oisif.

Histoire de l'embrésement de Sodome. Gen.

PRATIQUES, 1. Avoir une dévotion particulière envers la sainte-Vierge, et demander, chaque jour, à Dieu, par son intercemion, la vertu de chasteté

2. Rompre avec les amis qui sent de mauvalses mœurs, et qui tienneut des discours contre la modestie.

Pratiquer quelques mortifications, selon le conseil de son confesseur.

4. Etre toujours modestement convert, même dans le temps qu'on s'habille ou qu'on se deshabille.

### LXH. Des septième et dixième Commandemens.

Le bien d'autrui tu ne prendras, ni retiendras sciemment.

Biens d'autrui ne déstreras, pour les avoir injustement.

D. UE défendent ces deux com-

R. Le septième défend de faire tort au prochain, dans ses biens, et le dixième défend d'en avoir même le désir.

D. En combien de manières peut-on faire tort au prochain, dans ses biens?

R. 1. En prenant injustement ce qui lui appartient. 2. En le retenant, contre sa volonté. 3. En lui causant, dans ses biens, quelqu'autre dommage.

D. En combien de manières prend-on, plus ordinairement, le bien de son prochain?

R.

R. On peut le prendre, l. Par violence, comme les voleurs. 2. Par adresse, comme les domestiques, qui dérobent en secret. 3. Par fraude, comme ceux qui trompent dans la marchandise. 4. Par usure, comme ceux qui prêtent de l'argent, pour en tirer du profit, sans cause légitime. 5. Par usurpation, comme ceux qui font des chicanes, de mauvais procès, ou des compensations injustes.

D. En combien de manières retient-on, ordinairement, le bien du prochain?

R. Les plus ordinaires sont, l. Ne pas restituer ce qu'on à pris. 2. Ne pas payer ses dettes. 3. Refuser le salaire aux ouvriers ou serviteurs. 4. Ne pas payer la dîme à qui on la doit.

D. Ne retient-on pas encore le bien d'autrui

en qu'elqu'autre manière?

R. En voici encore trois, 1. Ne pas rendre le dépôt confié. 2. Ne pas rendre compte des biens qu'on a administrés. 3. Ne pas faire déligence pour connaître le maître des choses qu'on a trouvées.

D. En combien de manières cause-t-on

d'autres dommages au prochain?

R. En quatre manières, 1. Gâtant ou détruisant ce qui est à lui. 2. Conseillant à d'autres de lui faire du tort. 3. Les aidant à le faire. 4. N'empêchant pas qu'on le fasse, quand on en a l'autorité ou la commission.

plus pain

ent ses es Sae. 3.

Gen.

nvers la

par son

s, et qui

won con-

le tempe

endras

avoir

com-

u pro-

défend

faire

ui ap-

tre sa

ns ses

- D. A quoi sont obligés tous ceux dont on vient de parler?
- R. A restituer ce qu'ils ont retenu, ou à réparer le dommage qu'ils ont causé.
- D. Celui qui n'en a pas profité, est-il obligé de même à restituer?
- R. Oui, il suffit qu'il ait fait tort, pour être obligé à dédommager de tout le tort qu'il a fait.
- D. Suffit-il de restituer ce qu'on a pris ou retenu injustement?
- R. Non, il faut dédommager de tout le tort qu'on a causé. Par exemple, si on a volé les outils d'un ouvrier, il faut le dédommager pour le gain qu'on lui a empêché de faire.
- D. L'obligation de restituer est-elle bien pressante?
- R. Oui, sans la volonté de restituer promptement, on ne peut être sauvé ni recevoir l'Absolution.
- D. A qui faut-il restituer?
- R. A celui-là même à qui on a fait du tort, et, s'il est mort, à ses héritiers.
- D. Quand faut-il restituer?
- R. Il faut restituer le plutôt qu'il est possible.

Histoire et punition du larcin d'Achan.
Jos. ch. 7.

- PRATIQUES. 1. Ne jamais rien prendre, même chez ses parens, sans permission, quand ce ne serait que pour manger.
- Donner aux pauvres ce qu'on a trouvé, quand on ne peut en découvrir le maître.
- 3. Restituer, si on y est obligé, avant de se présenter à confesse.

lont on

u à ré-

l obligé

our être ort qu'il

pris ou

it le tort n a volé dédomempêché

lle bien

rompterecevoir

du tort,

possible. *Ichan*.

ie chez #65 our manger. i ne peut en

r à confesse.

LXIII. Du huitième Commandement.

Faux témoignage ne diras, ni ne mentiras aucunement.

D. OUE défend ce commandement?

R. Trois choses: 1. Le mensonge.

2. Les faux témoignages. 3. Les jugemens téméraires.

D. Qu'est-ce que Mentir?

R. C'est parler contre la vérité, que l'on connaît, avec dessein de tromper.

D. Celui qui parle contre la vérité, et qui croit dire la vérité, fait-il un mensonge?

R. Non, il dit faux, mais il ne ment pas.

D. Est-il permis de mentir en quelques occasions?

R. Non, il n'est jamais permis de mentir.

D. Mais si on ment pour se réjouir ou pour s'excuser?

R. C'est toujours un péché.

D. N'est-il pas permis de mensiir pour rendre service au prochain?

R. Non, quand même ce serait pour lui sauver la vie.

D. Qu'est-ce qu'un faux témoignage?

R. C'est une déposition faite en justice contre la vérité.

D. A quoi est obligé celui qui a rendu un faux témoignage?

R. A réparer le tort que son faux témoignage a causé au prochain.

D. Qu'est-ce que juger témérairement?

- R. C'est juger mal de son prochain, sans fondement légitime.
- D. Donnez-en des exemples?
- R. Celui qui interprète en mal les actions innocentes du prochain, ou qui les condamne sur de fausses apparences, ou qui lui attribue, sans bonne preuve, de mauvaises intentions, fait un jugement téméraire.
- D. En quelles autres manières pèche-t-on contre ce commandement?
- R. l. En subornant des témoins, c'est-à-dire, en les empêchant de déposer, ou le sollicitant de déposer contre la vérité. B. En fabriquant ou supposant de faux contrats ou de faux titres. 3. En supposant un crime à un innocent. 4. En étant à un accusé les justes mayens de se défendre.

Histoire du mensonge d'Ananie et de Saphire, et leur punition. Act. des Apôtres, ch. 5.

F

I

I

- PRATIQUES. 1. Souffrir plutôt les réprimandes et les châtimens de ses parens et de ses maîtres, que de mentir pour s'excuser.
- 2. Ne jamais se servir de paroles équivoques, pour tromper ceux à qui on parle.

LXIV. De l'Eglise et de ses Commandemens.

- D. U'EST-ce que l'Eglise?
- R. L'Eglise est l'assemblée des Fidèles gouvernée par notre S. Père le Pape, et par les Evêques.
- D. Combien y a-t-il d'Eglises?
- R. Il n'y en a qu'une, qui est l'Eglise Catholique, Apostolique et Romaine. D

ns fon-

actions s conou qui e mauent té-

ne-t-on

dire, le sol-2. En x conposant stant à se dé-

in 5.

les châtichtir pour
mper ceux

demens.

les Fi-Père le

lise Ca-

D. Que veut dire le mot Catholique?

R. C'est un mot grec qui veut dire Universel.

D. Pourquoi l'Eglise est-elle nommée, Catholique ou Universelle?

R. Parce qu'elle s'étend à tous les temps et

à tous les lieux.

D. Pourquoi l'appelle-t-on Apostolique?

R. Parce que le Pape et les Evêques qui la gouvernent, ont succédé, sans interruption, aux Apôtres.

D. Pourquoi l'appelez-vous Romaine?

R. Parce que l'Eglise, établie à Rome, est le Chef et la Mère de toutes les autres Eglises.

D. Qu'est-ce que notre Saint Père le Pape?

R. C'est le Vicaire de Jésus-Christ sur la terre, et le Chef visible de l'Eglise.

D. Dites-nous quelques uns des avantages de l'Eglise?

R. 1. C'est d'être l'épouse de Jésus-Christ.

2. De posséder tous les trésors des mérites de Jésus-Christ. 3. D'être gouvernée et sanctifiée, sans cesse, par le Saint-Esprit.

D. L'Eglise a-t-elle subsisté toujours, depuis

Jésus-Christ?

R. Oui, et elle subsistera toujours, malgré les hérésies et les persécutions.

D. Comment cela?

R. Parce que Jésus-Christ lui a promis que les portes de l'Enfer ne prévaudront pas contre elle.

D. Qu'est-ce à dire, les portes de l'Enfer ?

- R. C'est-à-dire, qu'elle ne sera jamais détruite, ni par les persécutions, ni par les erreurs, ni par la corruption des mœurs, ni par tous les efforts du démon.
- D. Qui sont ceux qui sont hors de l'Eglise?
  R. Ce sont, I. Les Païens, qui adorent de fausses Divinités, comme les Idoles. 2.
  Les Infidèles, qui adorent Dieu, mais qui ne connaissent pas Jésus-Christ. 3. Les Hérétiques, qui ne tiennent pas la même foi que l'Eglise. 4. Les Schismatiques, qui ne reconnaissent point leurs vrais Pasteurs, et qui se séparent d'eux. 5. Les Excommuniés, qui, à cause de leur désobéissance, sont retranchés de l'Eglise.
- D. Ceux qui sont hors de l'Eglise sont-ils sauvés?
- R. Non, on ne peut être sauvé que dans l'Eglise.

Mort terrible de Coré, Dathan et Abiron. Liv. des Nombres, chap. 16.

PRATIQUES. 1. Prier Dieu particulièrement pour notre Saint Père le Pape et pour Monseigneur notre Evêque.

D

R

R

 Obéir fidèlement et promptement à leurs Ordonnances, comme, quand ils défendent les mauvais livres; s'en défaire aussitôt en la manière qu'ils l'ordonnent.

3. Prier Dieu pour la multiplication et la sanctification des membres de l'Eglise, c'est-à-dire, des Fidèles, et pour la conversion de ceux qui ne le sont point.

N. B. On peut voir ce qui a déja été dit sur l'Eglise 9e. Article du Symbole, ci-dessus, p. 24.

D. LXV. Suite de l'Eglise.
UELS sont les devoirs des Fidèles envers l'Eglise? R.

détruiir les erœuss, ni

Eglise? rent de cles. 2. mais qui

3. Les la même natiques, rais Pas-

5. Les leur dé-Eglise. sont-ils

que dans

lbiron.

notre Saint

nces,comme, e aussitôt en

on des memir la conver-

té dit sur us, p.24.

Fidèles R. R. C'est de croire ce qu'elle enseigne, et de pratiquer ce qu'elle ordonne.

D. Pourquoi est-on obligé de croire ce

que l'Eglise enseigne?

R. Parce qu'étant assistée du Saint-Esprit, elle est infaillible, c'est-à-dire, qu'elle ne peut tomber dans l'erreur.

D. Pourquoi est-on obligé de pratiquer ce

que l'Eglise ordonne?

R. Parce qu'elle est assistée du Saint-Esprit dans ce qu'elle commande, et qu'elle en a reçu le pouvoir de Jésus-Christ.

D. Qui sont ceux qui, dans l'Eglise, ont reçu de Jésus-Christ, le pouvoir de nous en-

seigner et de nous commander?

R. C'est le Pape et les Evêques; et Jésus-Christ leur a promis d'être avec eux, tous les jours, jusqu'à la fin des siècles.

D. Quels sont les principaux Commande-

mens de l'Eglise?

R. Les voici:—Les Fêtes tu sanctifieras, &c. comme ci-après, à la prière du soir.

D. Est-on obligé d'accomplir tous ces com-

mandemens?

R. Oui, on y est obligé, sous peine de péché.

D. Comment l'Eglise punit-elle quelquefois ceux qui se révoltent contre ses lois?

R. Elle les retranche de son corps, c'est ce

qu'on appelle l'Excommunication.

D. Quel est l'effet de l'Excommunication?

R. L'excommunié ne participe plus aux prières ni aux Sacremens de l'Eglise; il est M livré livré au démon, et s'il meurt en cet état, sans pénitence, il est damné.

D. Quels sont les crimes pour lesquels on encourt plus ordinairement l'excommunication?

R. 1. Battre un Ecclésiastique ou un Religieux. 2. Entrer dans les Couvens des Religieuses, sans permission. 3. Ne pas révéler, quand on le doit, ce qu'on sait touchant les Monitoires qui ont été publiés. 4. Ne pas communier à Pâque. 5. Désobéir aux Ordonnances des Evêques publiées sous peine d'excommunication.

D. Comment doit-on traiter les excommuniés?

R. Quand ils sont publiquement dénoncés, il faut éviter leur compagnie.

Histoire du Corinthien excommunié par St. Paul.

1. Ep. de St. Paul aux Corinthiens, chap. 5.

PRATIQUES. 1. Remercier Dieu de nous avoir fait naître dans le sein de la yrais Eglise.

2. Craindre l'Excommunication, s'instruire de ce qui y peut faire tomber, s'en faire relever promptement, si, par malheur, on y était tombé.

3. Ne parler jamais de notre Saint-Père le Pape et des Evêques qu'avec un grand respect, ne point médire de leur conduite, ni souffrir qu'on en parle mal.

# LXVI. De l'Ecriture-Sainte.

Dieu a révélés et que l'Eglise ensei-

R. Dans l'Ecriture-Sainte et dans la Tradi-

D. Qu'entendez-vous par l'Ecriture-Sainte?

rt en cet né.

nels on encommuni-

un Reliouvens des 3. Ne pas qu'on sait ont été puà Pâque. es Evêques hication.

excommu-

dénoncés,

s, chap. 5.

si, par malbeur,

e et des Evêques de leur conduite,

inte. ystères que Lglise ensei-

ns la Tradi-

ure-Sainte?

R. J'entends des livres écrits par l'inspiration du Saint-Esprit, pour notre instruction.

D. Comment se divise l'Ecriture-Sainte?

R. En Ancien et Nouveau Testament.

D. Qu'est-ce que l'Ancien Testament?

R. Ce sont des Livres écrits avant Jésus-Christ, où sa venue et sa mort ont été prédites.

D. Qu'est-ce que le Nouveau Testament?

R. Ce sont des Livres écrits depuis Jésus-Christ, par ses Disciples.

D. Que contiennent ces Livres?

R. 1. La vie et les préceptes de Jésus-Christ, et c'est ce qu'on appelle son Evangile.

2. Ce que ses Disciples ont écrit pour l'instruction des Fidèles.

D. Comment devons-nous regarder l'Ecri-

ture-Sainte Political

R. Comme des livres divins, qu'il faut souverainement respecter, en croyant, sans exception, tout ce qui y est contenu.

D. Pourquoi croire tout ce qui y est contenu?

R. Parce que c'est la parole de Dieu, qui ne peut nous tromper.

D. Ne croyez-vous que ce qui est écrit dans

ces saints livres?

R. Je crois aussi ce que les Apôtres ont enseigné de vive voix, et qui a toujours été cru dans l'Eglise.

D. Comment appelle-t-on cette doctrine?

R. On l'appelle la parole de Dieu, non écrite, ou la Tradition.

M 2

D.

D. Que signifie ce mot Tradition?

R. Une doctrine donnée, comme de main en main, depuis les Apôtres jusqu'à nous.

D. Comment connaissons-nous les véritables Ecritures-Saintes, et les Traditions qu'on doit recevoir?

R. Par le témoignage et la décision de l'E-glise.

D. Quand il y a quelque obscurité dans l'Ecriture ou la Tradition, à qui est-ce à en décider?

R. C'est au Pape et aux Evêques.

D. Comment faut-il lire l'Ecriture-Sainte?

R. Il faut la lire dépendamment de l'autorité de l'Eglise, et avec soumission à ce qu'elle décide.

L'Officier de la Reine d'Ethiopie converti en lisant Isaïe.

# Actes des Apôtres, chap. 8.

PRATIQUES. 1. Les Fêtes et Dimanches, employer quelque temps à lire ou à se faire lire quelque chose dans la sainte Ecriture.

2. Prendre la permission et l'avis de son Pasteur, pour qu'il juge de ce qui est à notre portée, et qui nous sera plus utile dans cette lecture.

3. Entendre les prédications, toutes les fois qu'on le peut ; tout quitter pour cela et particulièrement pour le Prône de sa paroisse.

## LXVII. De la Prière.

D. U'EST-ce que la Prière?

R. La Prière est une élévation de notre esprit et de notre cœur vers Dieu, pour

lui rendre nos devoirs et lui demander nos besoins.

D. Comment notre ame s'élève-t-elle vers

R. 1. Par l'adoration. 2, la louange. 3. le remerciment. 4. la demande, 5. l'offrande que nous lui faisons de nous, ou de ce qui est à nous.

D. En combien de manières peut-on prier?

R. En deux manières, de cœur et de bouche. D. Comment nomme-t-on ces deux sortes de

prières?

R. La prière du cœur s'appelle Oraison mentale; celle de bouche s'appelle Prière vocale.

D. Dans la Prière vocale, suffit-il de prier de bouche?

R. Non, il faut y joindre les sentimens du

D. Est-il nécessaire de prier Dieu?

R. Oui, c'est un de nos plus essentiels devoirs.

D. Pourquoi est-ce un devoir si essentiel?

R. A cause du besoin continuel que nous avons du secours de Dieu.

D. Comment faut-il prier?

R. Avec humilité, confiance et persévérance.

D. Que fut-il encore, pour bien prier?

R. Il faut prier, au nom de Jésus-Christ, par qui seul nous pouvons mériter d'être exaucés.

D. Quand nos prières ont toutes ces conditions, Dieu les exauce-t-il toujours?

M 3

a

de l'Eens l'Ece à en

nain en

ritables

ous.

inte ? autorité qu'elle

verti en

er quelque minte Ecri-

pour qu'il plus utile

peut ; tout s de sa pa-

e notre u, pour lui

- R. Oui, il les exauce toujours, en la manière qu'il juge plus utile à notre salut.
- D. Que doit-on demander, dans ses prières?
- R. Les choses qui ont rapport à la gloire de Dieu, à notre salut, où à celui du prochain.
- D. Peut-on demander des biens temporels, comme la vie, la santé, &c.
- R. Oui, pourvu qu'on les demande, pour une bonne fin, et avec soumission à la volonté de Dieu.
- D. Dans quel temps doit-on prier?
- R. Nous devrions prier sans cesse, s'il était possible, au moins faut-il le faire, le matin et le soir, et lorsque nous assistons à la messe, et aux autres Offices.
- D. N'y a-t-il pas d'autres occasions où l'on soit particulièrement obligé de prier Dieu?
- R. Oui, 1. Lorsqu'on est tenté, ou en quelque péril.
  2. Lorsqu'on est malade, ou dans l'affliction.
  3. Lorsqu'on est tombé dans le péché.
  4. Lorsqu'on est prêt à choisir un état de vie.
- Prière de Moise pendant le combat des Amalécites. Exode, ch. 17.
- PRATIQUES. 1. S'instruire de la pratique de l'Oraison mentale, et en faire chaque jour un quart d'heure ou plus.
- 2. Chaque jour, à la fin de son travail, aller à l'Eglise l'offrir à Dieu et le prier, ou prendre une demi-heure, chaque semaine, pour la passer en prière, devant le Saint-Sacrement.
- Ne demander jamais des biens temporels, que par rapport à notre salut, et toujours dépendamment de la volonté de Dieu.

#### LXVIII. De la vie Chréttenne.

D. QUE doit faire un Chrétien pour vivre saintement?

rières ? loire de rochain. nporels,

manière

our une volonté

'il était , le matons à la

où l'on e prier

quelque ou dans bé dans i choisir

es Ama-

raison menlus, se l'offrir à ue semaine, nt.

r rapport à ité de Dieu.

our vivre R. R. Pour vivre saintement, un Chrétien doit faire principalement trois choses, 1. Eviter toutes sortes de péchés. 2. Pratiquer les vertus propres de son état. 3. Sanctifier les actions de sa journée.

D. Par quel moyen peut-on éviter le péché?

R. Le principal moyen pour éviter le péché est, 1. D'en éviter les occasions, et 2. De fuir les mauvaises compagnies.

D. Quelles sont les principales vertus propres

des différens états?

R. Les vertus propres des différens états sont : dans les riches, la modestie et l'aumône ; dans les pauvres, la patience et l'humilité ; dans les pères et mères, maîtres et maîtresses, le soin de leur famille et le bon exemple ; dans les enfans, envers leurs parens, dans les domestiques, envers leurs maîtres, et dans tous les Chrétiens envers leurs supérieurs civils et ecclésiastiques, le respect et l'obéissance.

D. Comment peut on sanctifier les actions

de la journée ?

R. On peut sanctifier toutes les actions de la journée, par la purelé d'intention et par la prière.

D. Qu'est-ce que la pureté d'intention?

R. La pureté d'intention consiste à faire toutes ses actions, pour obéir à Dieu qui les a réglées par sa providence.

D. Comment sanctifier ses actions par la

prière?

R. On sanctifie ses actions par la prière, en s'acquittant, chaque jour, fidèlement, et avec respect et dévotion, des prières Chrétiennes.

D. Comment faut-il sanctifier son réveil ?

R. Le Chrétien, à son réveil, doit d'abord faire sur soi le signe de la Croix, en dissant; Au nom du Père, &c.; Ensuite prononcer avec respect, les noms sacrés de Jesus et de Marie, et donner sincèrement son cœur à Dieu par ces paroles, ou autres samblables, Mon Dieu, Je rous ponne me mon cœur.

D. Que faut-il faire, lorsqu'il est temps de se

R. A l'heure convenable pour se lever, il faut le faire, sans paresse, et s'habiller promptement et modestement, en s'occupant, intérieurement, de quelques bonnes pansées.

D. Lorsqu'on est habillé, que doit-on faire?

R. La première action, dès qu'on est habillé, doit être, de se mettre à genoux et de faire la prière du matin, qu'il est important d'apprendre par cœur.

D. Est-ce une bonne pratique d'entendre la

messe tous les jours?

R. C'est une excellente pratique que d'entendre la messe tous les jours, lorsqu'on le peut.

. D. Comment faut-il sanctifier son travail?

R. Pour sanctifier son travail, il faut, 1.

ra, en ent, et prières

abord en dite procrés de rement on au-

ver, il abiller occubonnes

s de se

faire? abillé, le faire ortant

dre la

d'ensqu'on

ail? it, 1. Avant Avant que de le commencer, l'offrir à Dieu, par une élévation de cœur. 2. Souffrir, en travaillant, pour l'amour de Dieu et en esprit de pénitence, la peine qui y est attachée.

D. Comment faut-il sanctifier ses repas?

R. On doit sanctifier ses repas, en ne les prenant que par besoin, avec humilité et avec reconnaissance pour Dieu qui nous nourrit; disant exactement le Benedicite et les Graces. Comme on les trouve ci-après. page 146.

D. Dans les peines et affliction de la vie, que

R. Dans les peines et afflictions de la vie, il faut s'unir à Notre-Seigneur J. C. qui en a souffert de plus grandes pour notre amour, et lui offrir nos peines pour l'expiation de nos péchés,

D. Comment faut-il se comporter, dans les

tentations?

R. Dans les tentations, il faut avoir recours principalement à Jésus et à Marie, et s'adresser à Dieu, en ces termes, ou autres semblables: Mon Dieu, assistez-moi de votre grâce; j'aimerais mieux mourir que de vous offenser.

D. Comment faut-il sanctifier le coucher?

R. On doit sanctifier le coucher, l. Par la prière du soir qu'il faut faire à genoux.
2. Bénir son lit. 3. Se deshabiller et se coucher modestement, et tâcher de s'endormir dans quelque bonne pensée.

La matin, à midi et le soir, lorsqu'on sonne l'Angélus, il est de la piété du Chrétien de réciter, sur le champ, cette prière, où au moins, de l'ajouter aux prières du matin et du soir; et le midi, aux Grâces, après le repas,

Ceux qui ne savent pas cette prière, peuvent y suppléer, par trois Ave, Maria. N. B. On trouvena, à la page suivante,

cette: prière, en Français et en Latin,

Paraboles des dix Vierges. St., Matth. ch. 25. PRATIQUES. 1. Conserver, dans toutes ses actions, le souvenir de la présence de Dieu: élever fréquemment son cœur vers lui, panexemple, chaque fois que l'horloga sonne.

2. Se faire une règle de vie, ou en demander une à son Confesseur pour régler ses actions, et particulièrement les heures de son leven, et de ses prières, et pratiquer cette règle exactement

3. Bu faisant sea actions, s'unir aux dispositions du ceur de Jéve-Christ, lorsqu'étant sur la terre il faisait les mêmes actions que nous, et offrir à Dieu ces saintes dispositions, en diant :

"Mon Dieu, je vous offre cette action, (par exemple) le repos que je "vais prendre, en union du repos que J. C. a pris sur la terre: " faites moi la grâce d'augin part aux saintes dispositions de son cœur."

LAIX. De la Prière appelée l'Angélus, le matin, le midi et le soir?

R. C'est un pieux usage qui r'est introduit pour avertir les Fidèles. 1. De consacrer, à la prière, le commencement, le milieu et la fin de la journée. 2. De remercier Dieu, trois fois le jour, du bienfait inestable de l'Incarnation du Fris de Dieu. 3. De se souvenir de la part que la Ste. Vierge a eue à ce grand Mystère, et de l'invoquer, pour

sonne rétien re, où res du Graces,

prière, Maria. uvante,

ch, 25. e souvenir ir vers lui,

on Confeslieures de le exacte-

cour de es mêmes eltions, en

repos que je tions de sen

elus. rélus, le

troduit psacrer, nilieuet mercier neffable

3. De ierge a voquer,

pour

pour obtenir de Jésus Christ, par son intercemion, les graces qui en sont les fruits.

D. Comment doit-on réciter cette prière? R. Avec piété et aftention, se recueillant un moment, avant que de la commencer, et la récitant à genoux, autant qu'on le peut, excepté les Samedis ausoir, les Dimanches et le Temp. Pascal, auquel temps on prie debout.

Voici cette prière.

En Français. (qu'elle servit, la mère du Mariæ. Sauveur); et elle le concut; par l'operation du ritu Suncto. Saint-Esprit.

Je vous salue, Marie, &c. Voici la servante du Sei-

gneur; qu'il me soit fait ni. selon votre parole.

Je vous salue, Marie, &c.

Et le Verbe s'est fait chair. et il a habité parmi nous. factum est.

Je vous salue, Marie, &c. bis.

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu,

R. Afin que nous devenions dignes des biens pro-promissionibus Christi. mis par Jésus-Christ.

Prions.

En Latin. 'ANGE du Seigneur ANGELUS Do-

R. Et concepit de Spi-

Ave. Maria, &c.

V. Ecce ancilla Domi-

R. Fiat mihi secundum verbum tuum.

Ave, Maria, &c.

V. Et Verbum caro

R. Et habitavit in no-

Ave, Maria, &c.

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.

R. Ut digni efficiamur

Oremus.

OUS vous suppli- RATLAM, tuam ons, Seigneur de Tquæsumus, Domine,

nos cœurs, sin qu'après avoir connu l'Incarnation de Jésus-Christ votre Fils. par les paroles de l'Ange, envoyé pour l'annoncer à Marie, nous parvenions à la gloire de sa Résurrection, par le mérite de sa Passion et de sa Croix. Nous vous le demandons par le même Jésus-Christ N. S. R. Ainsi soit-il.

répandre votre grace dans | mentibus nostris infunde, ut, qui Angelo nuntiante, Christi Filii tui Incarnationem cognovimus, per Passionem ejus et Crucem ad Resurrectionis gloriam perducamur: Per eumdem Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

Le Bénédicité, ou Prière avant le repas.

En Français.

lons prendre.

Au nom du Père, &c. In nomine Patris, et Filii

En Latin.

DENISSEZ-nous, & TENEDICITE. Domon Dieu, ainsi que D minus. Nos et ea quæ la nourriture que nous al-sumus sumpturi benedicat dextera Christi.

et Spiritus Sancti. Amen.

Les Grâces, ou Prière après le repas.

En Français.

En Latin.

TOUS vous rendons AGIMUS tibi gragrâces de tous vos / tias, Omnipotens bienfaits, & Dien Tout-Deus, pro universis benepuissant, qui vivez et ré-ficiis tuis, qui vivis et gnez dans les siècles des regnas in sæcula sæculosiècles. rum. R. Amen.

R. Ainsi soit-il.

Ou autrement.

veraine bonté, l'avoir mérité.

V. Beata viscera Mariæ Virginis, quæ portaverunt E vous remercie, sou-æterni Patris Filium.

R. Et beata ubera quæ De m'avoir nourri, sans lactaverunt Christum Dominum.

s infunclo nun-Filii tui cognovirem ejus esurrecperducan Chris-

ostrum.

epas. 1. 1

TE. Doea quæ enedicat

et Filii Amen.

18.

i graripotens is beneivis et sœculo-

Mariæ verunt ilium. ra quæ ım Dosent en paix, par la misé-requiescant in pace. ricorde de Dieu.

R. Ainsi soit-il. Au nom du Père, &c.

UE les ames des Fi- TUDELIUM anima dèles défunts repo- I per misericordiam Dei R. Amen.

In nomine Patris, &c.

### CATECHISME POUR LES FETES.

Fête de Noël.

UELLE Fête célèbre-t-on aujourd'hui?

- R. La Fête de la naissance du Fils de Dieu.
- D. Que veut dire la naissance du Fils de Dieu?
- R. C'est que le Fils de Dieu s'étant fait homme comme nous, c'est en ce jour qu'il a pris naissance.
- D. Pourquoi s'est-il fait homme comme nous?
- R. C'est pour nous racheter de l'esclavage du péché, des peines de l'enfer, et nous mériter la vie éternelle, par ses souffrances.
- D. Que serions-nous devenus, si Jésus-Christ ne nous eût pas rachetés?
- R. Nous aurions été tous damnés.
- D. Comment nous a-t-il rachetés?
- R. C'est en souffrant pour nous, comme homme, et donnant, comme Dieu, un prix infini à ses souffrances.
- D. Jésus-Christ est donc Dieu et homme tout ensemble?
- R. Oui, il est Dieu et homme.
- D. Combien ya-t-il de natures en Jésus-Christ?

N

- R. Il y en a deux, la nature divine et la nature humaine.
- D. Combien y a-t-il de personnes en lui?
- R. Il n'y en a qu'une, savoir, la personne de Dieu le Fils.
- D. Où est-ce que le Fils de Dieu est né?
- R. En Bethléem, petite Ville de Judée.
- D. En quel état est-il né?
- R. Il est né dans la pauvreté et l'humiliation.
- D. Pourquoi a-t-il voulu naître dans cet
- R. C'est pour nous mériter la grâce de vaincre notre orgueil, et nous enseigner, par son exemple, l'humilité et la patience.
- D. Pourquoi a-t-il voulu devenir enfant?
- R. C'est, 1. Pour porter toutes nos faiblesses. 2. Pour nous engager à l'aimer avec plus de tendresse, et à nous adresser à lui avec plus de confiance.

Circonstances merveilleuses de la naissance de Jésus-Christ. S. Matth. ch. 1. et 2.

PRATIQUES. 1. Honorer particulièrement Jésus-Christ dans son enfance, et principalement, dans le temps qui est entre Noël et la Purification; lui rendre, chaque jour, en cet état, quelqu'hommage.

Pratiquer, avec plus de soin, l'humilité, pendant tout ce temps.
 Imiter aussi la pauvreté de Jésus Christ, soit en souffrant celle où Dieu nous a mis, soit en nous privant de quelques commodités

#### La Circoncision.

D. U'Y a-t-il de remarquable dans la Fête de ce jour?

R. Trois choses, 1. Le mystère de la Circoncision.

lui? rsonne de

et la na-

t né? dée.

t l'humi-

dans cet

grâce de enseigner, patience. enfant? outes nos ngager à et à nous

ance. aissance de et 2.

us-Christ dans qui est entre r, en cet état,

tout ce temps. t en souffrant t de quelques

e dans la

de la Circoncision. concision. 2. Le nom de Jésus donné au Fils de Dieu. 3. Le commencement de la nouvelle année.

D. Qu'entendez-vous par le mystère de la

Circoncision?

R. J'entends que le Fils de Dieu s'est soumis à 'une cérémonie très-douloureuse de la Loi de Moïse, qui distinguait les Juiss des autres peuples.

D. Pourquoi le Fils de Dieus'y est-il soumis?

R. C'est pour nous montrer son amour, en répandant son sang pour nous, dès sa plus tendre enfance.

D. Que devons-nous donc honorer dans ce

mystère?

R. Le sang que Jésus-Christ a versé en ce jour, et l'amour qui le lui a fait verser pour nous.

D. Qu'honorons-nous encore?

R. Le nom de Jésus qui fut donné au Fils de Dieu dans sa Circoncision.

D. Que signifie Jésus ?

R. Il signife Sauveur, et on l'a donné au Fils de Dieu, parcequ'il nous a sauvés de l'enfer.

D. Que signifie le nom de Christ qu'on

ajoute au nom de Jésus?

R. Christ signifie oint, sacré: on donne ce nom à Jésus-Christ, parce que son humanité sainte a été consacrée par son union à la Divinité.

D. Qu'y a-t-il d'admirable dans le nom de Jésus? N 2 R.

- R. Deux choses: l'une, qu'il est la terreur des démons; l'autre qu'il fait la confiance des Fidèles.
- D. Comment fait-il la confiance des Fidèles?
- R. En ce que le Fils de Dieu nous a promis que tout ce que nous demanderiors, en son nom, nous serait accordé.

D. Quels sentimens devons-nous avoir au sujet de la nouvelle année?

R. 1. Un vif regrêt des péchés commis dans l'année dernière. 2. Une grande reconnaissance pour le temps que Dieu nous donne encore pour faire pénitence. 3. Un vrai désir de le mieux servir dans cette année.

Fuite de Jésus-Christ en Egypte, et massucre des Innocens. St. Matth. chap. 2.

PRATIQUES. 1. Offrir, en ce jour, à Notre-Seigneur, la nouvelle année, pour ne l'employer qu'à son service.

2. Entreprendre, pendant cette amée, la victoire de quelquesunes de nos passions ou de nos mauvaises habitudes.

3. Prononcer et invoquer souvent, avec amour et confiance, le saint nom de Jesus.

Epiphanie ou Fête des Rois.

D. QUÊLLE est la Fête de ce jour?
R. C'est le jour auquel des Mages
vincent d'Orient adorer l'Enfant Jésus.

D. Qu'est-ce que c'était que ces Mages?

R. C'étaient des savans d'entre les Gentils, qui furent avertis, par une étoile miraculeuse, de la naissance de Jésus-Christ.

D: Etaient-ils des Rois?

R. On le croit ainsi communément; c'est pourquoi on appelle cette Fête, la Fête des Rois.

terreur onfiance

Fidèles ? a promis iors, en

voir au

mis dans
e reconieu nous
e. 3. Un
ins cette

massacre 2.

de quelquesconfiance, le

ir ? Mages Jésus.

Gentils, miracu-

rist.

it; c'est , la Fête D. Que signifiaient l'or, l'encens et la myrrhe que les Rois offrirent à Jésus-Christ?

R. L'or signifiait que Jésus-Christ était Roi; l'encens, qu'il était Dieu; et la myrrhe, qu'il devait mourir comme homme.

D. Pourquoi nomme-t-on cette Fête Epi-

phanie?

R. Epiphanie signifie manifestation: on donne ce nom à cette Fête, parce qu'en ce jour, Jésus-Christ se manifesta, ou se sit reconnaître et adorer par les Gentils.

D. Qu'entendez-vous par les Gentils?

R. J'entends les peuples qui n'adoraient point Dieu comme les Juifs, et dont la plupart adoraient les Idoles.

D. Quelle part avons-nous à ce mystère?

R. C'est par ce mystère que Jésus-Christ a commencé à nous appeler, avec tous les Gentils, à la Foi et à la connaissance de son Evangile.

D. L'Eglise n'honore-t-elle que ce mystère,

en ce jour?

R. Elle honore encore. 1. Le Baptême de Jésus-Christ par saint Jean-Baptiste. 2. Le premier de ses miracles, qu'il fit aux nôces de Cana.

D. Pourquoi honore-t-on ces trois mystères

en un même jour?

R. C'est que tous les trois tendaient à une même fin, qui était de nous faire connaître que Jésus-Christ était envoyé de Dieu son Père, pour nous instruire et nous sauver.

N 3

L'eau

L'eau changée en vin aux nôces de Cana. St. Jean, chap. 2.

PRATIQUES. 1. Remercier Dieu de nous avoir appelés à la foi et à la connaissance de Jésus-Christ

2. Prier pour la conversion de tant de Royaumes qui n'ont pas le même bonheur.

 Faire, en ce jour, à Jésus-Christ, à l'imitation des saints Rois, quelqu'offrande de nos biens ou de nos bonnes œuvres.

## La Purification.

De l'Ave, MARIA.

- D. QUEL mystère honore-t-on en ce jour?
- R. C'est en ce jour que la Sainte-Vierge offrit Jésus-Christ son fils à Dieu dans le temple, et s'y offrit elle-même, pour être purifiée, selon la Loi de Moïse.

D. Avait-elle besoin d'être purifiée?

R. Non, mais son humilité lui fit prendre part à cette cérémonie instituée pour les pécheurs.

D. Quels sentimens les Chrétiens doivent-ils avoir envers la Sainte-Vierge?

R. Les sentimens d'une sincère dévotion.

D. Pourquoi cela?

R. 1. A cause de sa grande dignité, puisqu'elle est Mère de Dieu. 2. A cause de la protection qu'elle accorde à ceux qui ont recours à son intercession.

D. Quelle est la principale prière dont l'E-

glise se sert pour l'invoquer?

R. C'est l'Ave, Maria.

D. De quoi est composée cette prière?

R. Des paroles de l'Ange Gabriel, de celles

na. St.

nelés à la foi

ont pas le salula Rois.

en ce

ge offrit e temple, purifiée,

prendre pour les

oivent-ils

tion.

ité, puiscause de ceux qui

dont l'E-

de celles de de sainte Elizabeth, et de celles de l'E-glise.

D. Quelles sont les paroles de l'Ange?

R. Ce sont celles qu'il dit à la Sainte-Vierge, en lui annonçant l'Incarnation du Fils de Dieu dans son sein, Je vous salue, pleine de grâces, &c.

D. Que signifient ces paroles?

R. Elles signifient que le Saint-Esprit habite en la Sainte-Vierge, et qu'il l'a remplie de ses grâces, d'une manière admirable.

D. Quelles sont les paroles de sainte Eliza-

beth?

R. Celles que cette sainte dit à la Sainte-Vierge, qui venait l'honorer de sa visite, Vous êtes bénie entre les femmes, &c.

D. Que signifient ces paroles?

R. Elles signifient que la Sainte-Vierge est Mère de Dieu; nous l'honorons en cette qualité, et nous bénissons Dieu de nous avoir donné son Fils, par elle.

D. Quelles sont les paroles de l'Eglise?

R. Cc sont celles ci, Sainte Marie, Mère de Dieu, &c.

D. Que signifient ces paroles?

R. Elles signifient la grande confiance que l'Eglise prend en l'intercession de la Sainte-Vierge, principalement pour l'heure de notre mort.

Visitation de la Sainte-Vierge, et sanctification de saint Jean. St. Luc, chap. 1.

PRATIQUES. 1. Tous les jours, pratiquer quelque dévotion en l'honneur de la Sainte-Vierge. 2. Célébrer ses Fêtes avec une dévotion particulière; approcher, ces jours-là des Sacremens.

3. Défendre la gloire et le culte de la Sainte-Vierge, contre ceux qui lui manquent de respect, ou qui blâment les saintes pratiques de dévotion envers elle.

4. Avoir chez soi, ou porter sur soi, quelqu'image de la Vierge,

qui excite notre devotion à son égard.

#### Du Dimanche gras, et de la Gourmandise.

D. OU'EST-ce que la Gourmandise?

R. La Gourmandise est un amour déréglé du boire et du manger.

D. Quelles sont les espèces les plus ordinaires

de ce péché?

R. 1. Boire et manger avec excès. 2. Se nourrir avec trop de sensualité et de dépense. 3. Rompre les jeûnes et les abstinences de l'Eglise.

D Quelle est la gourmandise la plus ordi-

naire et la plus dangereuse?

R. C'est l'ivrognerie?

D. Quels sont les funestes effets de l'ivrognerie?

R. L'abrutissement de la raison, les querelles

et l'impureté.

D. L'ivrognerie est-elle un grand péché?

R. Oui, les ivrognes sont en horreur à Dieu et aux hommes.

D. Quelle est la punition de la gourmandise?

R. En l'autre vie, un feu et une soif éternelle; en celle-ci, l'endurcissement du cœur, la perte des biens temporels, et souvent une mort funeste.

D. Que pensez-vous de ceux qui, dans ce temps-ci, font des débauches, courent les

rues

approcher, contre ceux saintes pra-

e la Vierge,

mdise.

nour dé-

rdinaires

. 2. Se et de dées absti-

us ordi-

e l'ivro-

querelles

ché ? r à Dieu

nandise? pif éternent du prels, et

dans ce rent les rues rues en masque, fréquentent les bals, et les cabarets?

R. Je pense qu'ils offensent Dieu, qu'il ne faut pas les imiter, et qu'il faut fuir leur compagnie.

D. Que faut-il faire encore?

R. Il serait bon dans ce temps-ci, d'être plus retenu, plus retiré, et d'aller plus souvent à l'Eglise.

D. Pourquoi, dans les trois jours qui précèdent le Carême, le Saint-Sacrement estil exposé en plusieurs Eglises?

R. C'est pour y attirer les Fidèles, afin qu'ils demandent pardon à Dieu, pour tous les crimes que les libertins commettent.

Festin de Balthasar. Daniel, ch. 5.

PRATIQUES. 1. Craindre et éviter les cabarets.

2. Dans chaque repas, se priver de quelque chose, par esprit de mortification

3. S'abstenir de manger hors des repus, sans nécessité.
4. Pendant que Dieu est offensé par les débauches de ce tempeci, l'honorer par quelque pratique extraordinaire de dévetion et de pénitence.

# Premier Dimanche de Carême.

Du Jeûne.

D. QUI est-ce qui nous ordenne d'observer le Carême?

R. C'est l'Eglise?

D. Que portent ses Commandemens?

R. Quatre-Temps, Vigiles, jeûneras, et le Carême entièrement.

Vendredi, chair ne mangeras, ni le Samedi mêmement.

D. Pourquoi l'Eglise fait-elle observer le R.

R. C'est, 1. Pour nous faire souvenir de l'obligation de faire pénitence. 2. Pour honorer le jeûne de Jésus-Christ, qui, pendant quarante jours, ne prit aucune nourriture. 3. Pour nous préparer à la Fête de Pâque.

D. En quoi consiste le jeune que nous devons observer?

R. Il consiste particulièrement à s'abstenir de viande, et à ne faire qu'un repas; et, par tolérance, on permet une collation légère.

D. Le jeune était-il autrefois pratiqué de même.

R. Autrefois, il était bien plus sévère, on ne mangeait que des légumes, une fois le jour, vers le soir, et on pratiquait d'autres austérités.

D. Maintenant, qu'est-ce que l'Eglise désire de nous?

R. Elle désire, qu'avec l'abstinence que nous observons, nous modérions aussi notre sommeil et nos divertissemens ordinaires, et que nous vaquions aux bonnes œuvres.

D. Quelles sont ces bonnes œuvres, qu'elle nous recommande?

R. L'aumône, la retraite, le silence, la prière, l'assistance aux Sermons.

D. L'Eglise ordonne-t-elle d'autres jeûnes que le Carême?

R. Oui, elle ordonne de jeûner la veille de certaines grandes Fêtes.

R.

D. Et quels autres encore?

venir de 2. Pour qui, penne nourla Fête

s devons

'abstenir epas; et, collation

tiqué de

e fois le d'autres

ise désire

que nous ssi notre inaires, et uvres

s, qu'elle

la prière,

es jeûnes

veille de

R. Dans les quatre saisons de l'année, elle ordonne de jeûner trois jours en une semaine, le Mercredi, Vendredi et Samedi; c'est ce qu'on appelle Quatre-Temps.

D. Qu'ordonne-t-elle encore?

R. De faire maigre, c'est-à-dire, de s'abstenir de viande, les Vendredis et Samedis de toute l'année, les Dimanches de Carême, à la St. Marc et aux Rogations.

Jeune de Jésus-Christ et tentation du démon. St. Matthieu, chap. 4.

PRATIQUES. 1. Se priver, pendant le Carême, de quelques plaisirs, même permis.

 Se confesser des le commencement du Carême, pour sanctifier son jeûne, et se mieux préparer à la Fête de Pâque.

 Ceux qui ne sont pas encore obligés au jeûne, à cause de leur jeunesse, pourraient jeûner une ou deux fois la semaine, à proportion de leurs forces.

4. Quand on a raison d'obtenir la dispense du jeûne, y suppléer par des aumônes : cependant pratiquer du jeûne, ce que l'on peut, et s'abstenir de toute délicatesse dans la nourriture.

#### L'Annonciation.

D. QUELLE est celle des trois Personnes de la Sainte Trinité qui s'est fait homme pour nous?

R. C'est Dieu le Fils, la seconde Personne de

la Sainte Trinité.

D. Le Père et le Saint-Esprit se sont-il faits hommes?

R. Non, il n'y a que le Fils.

D. Quel jour ce mystère s'est-il accompli?

R. C'est en ce jour, qu'on appelle la Fête de l'Annonciation.

D. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi?

R. Parce que l'Ange Gabriel annonça ce

grand mystère à la bienheureuse Vierge Marie.

D. Quelle vertu fit-elle paraître alors?

R. Une pureté admirable, craignant d'être Mère de Dieu au préjudice de sa chasteté.

D. Comment cependant y consentit-elle?

R. Parce que l'Ange l'assura qu'elle serait toujours Vierge.

D. Qu'arriva-t-il alors?

R. Le Fils de Dieu prit, dans son sein, un corps et une âme semblables aux nôtres, qu'il unit à sa Divinité.

D. La Sainte-Vierge est donc la Mère de Dieu?

R. Oui, elle est la Mère de Dieu.

D. Comment cela?

R. C'est qu'elle a conçu, dans son sein, et mis au monde, le Fils de Dieu fait homme.

D. Saint Joseph, époux de la Sainte-Vierge, n'était-il pas le père de Jésus-Christ?

R. Non, il n'était que son père nourricier.

D. Le corps qu'a pris le Fils de Dieu était-il entièrement semblable aux nôtres?

R. Oui, il a pris toutes nos infirmités, excepté le péché et l'ignorance.

D. Pourquoi le Fils de Dieu s'est-il réduit à un état si humiliant?

R. C'est, l. Pour nous montrer son amour. 2. Pour nous apprendre à être humbles, comme lui. 3. Pour nous en mériter la grâce.

D. Quelle instruction la Sainte-Vierge nous donne-

use Vier-

ors ? ant d'être a chasteté. -elle ?

'elle serait

n,un corps stres, qu'il

Mère de

ein, et mis nomme. te-Vierge, prist?

irricier. eu était-il s ?

és, excep-

il réduit à

n amour. humbles, nériter la

erge nous donnedonne-t-elle, par son exemple, dans ce mystère?

R. Elle nous apprend à aimer la vertu de chasteté, et à la conserver soigneusement.

Histoire du Mystère, et celle de la naissance de St. Jean. St. Luc, chap. 1.

PRATIQUES. 1. Imiter l'humilité de Jésus-Christ : s'occuper aux emplois les plus vils de la maison : obéir volontiers à tout le monde, garder le silence : quand on est repris, ne point s'excuser, &c.

2. Avoir en horreur tout ce qui peut blesser la pureté, comme les paroles libres, les amities trop tendres, la lecture des livres

qui parlent d'amour.

 Les filles doivent, à l'imitation de la Sainte-Vierge, aimer la retraite, mépriser les parures, fuir le monde, et craindre la fréquentation des hommes.

Dimanche des Rameaux. Passion de Jésus-Christ.

D. UELS mystères honorons nous dans ce saint temps?

R. Les mystères de la Passion et de la mort de Jesus-Christ.

D. Est-ce que Notre-Seigneur a souffert et qu'il est mort?

R. Our, il a souffert toutes sortes de tourmens, et a été mis à mort par la malice des Juifs, qui l'ont crucifié.

D. Racontez-nous en quelques circonstances?

R. Le Jeudi au soir, après avoir institué l'Eucharistie, il souffrit, dans le jardin des Olives, une si violente agonie, qu'il eut une sueur de sang; Judas, un de ses Apôtres, le livra aux Juifs, qui le lièrent

comme un criminel, et le traînèrent, en le maltraitant, devant le grand Pontife.

D. Qu'arriva-t-il ensuite?

R. Il fut abandonné, toute la nuit, chez Caïphe, aux insultes des soldats, qui lui firent toutes sortes d'outrages, lui donnant des soufflets, et se moquant de lui. Il fut traîné, le lendemain matin, chez Pilate qui le renvoya chez Hérode; celuici le traita comme un insensé; ensuite il fut ramené chez Pilate qui le fit déchirer à coups de fouets.

D. Que souffrit-il enfin?

- R. On lui enfonça, dans la tête, une couronne d'épines, on le chargea d'une croix pesante, et on le força de la porter sur une montagne. Là, on l'attacha à cette croix, avec des clous enfoncés dans ses pieds et dans ses mains, et on l'éleva entre deux voleurs. Enfin, il expira, dans ces tourmens, vers les trois heures après-midi, le Vendredi.
- D. Pouvait-il s'exempter de souffrir tous ces tourmens?

R. Hélas! il ne tenait qu'à lui.

D. D'où vient donc qu'il les a soufferts?

R. C'est par amour pour les hommes, et pour porter la peine dûe a leurs péchés.

D. C'est donc pour nos péchés qu'il est

R. Oui, c'est pour les expier.

t, en le fe.

t, chez
qui lui
ui donde lui.
n, chez
; celuinsuite il
déchirer

ne coune croix
rter sur
a à cette
dans ses
va entre
dans ces
ès-midi,

tous ces

ts? et pour s. u'il est

D.

D. Et, quand nous offensons Dieu, que faisons-nous?

R. Nous renouvelons, dans notre cœur, la Passion et la mort de Jésus-Christ.

D. A la vue des tourmens que Jésus a soufferts pour nous, quels sentimens devons nous avoir?

R. 1. Des sentimens de compassion, à la vue de ces horribles supplices. 2. D'amour et de reconnaissance; puisque c'est pour nous qu'il a souffert. 3. D'horreur pour le péché qui lui a tant coûté. 4. De pénitence, qui nous porte à souffrir, avec Jésus, pour expier nos péchés.

Récit des circonstances de la mort de Jésus sur le Calvaire. St. Matthieu, ch. 27, et

St. Jean, ch. 19.

PRATIQUES. 1. Méditer souvent sur la Passion de Jésus-Christ; chaque jour, en rappeler le souvenir, et en méditer quelque circonstance.

3. Quand on nous calomnie, qu'on nous trabit ou qu'on nous persécute souffrir, à l'exemple de Jésus-Christ, sans murmurer et sans nous plaindre, et prier pour nos persécuteurs.

# Pâque. Résurrection de Jésus-Christ.

D. U'ENTENDEZ-vous par la Résurrection de Jésus-Christ?

R. J'entends que, le troisième jour après sa mort, son âme se réunit à son corps, pour lui donner de nouveau la vie.

D. En quel état le corps de Jésus ressuscita-

R. Il ressuscita immortel et impassible, c'està-dire, qu'il ne pouvait plus souffrir ni mourir. O 2 D. D. Pourquoi Jésus-Christ est-il ressuscité?

R. C'est, I. Pour prouver sa Divinité, et la vérité de son Evangile. 2. Pour nous envoyer, du ciel, son saint Esprit. 3. Pour nous montrer, dans son corps, l'image de la résurrection des nôtres.

D. Est-ce que nous ressusciterons un jour,

comme Jésus-Christ?

R. Qui, les corps des Saints ressusciteront à la fin du monde, comme celui de Jésus-Christ.

D. Quels avantages aurontalors nos corps?

R. Les mêmes avantages du corps de Jésus-Christ: on les nomme la clarté, l'impassibilité, l'agilité et la aubtilité.

D. Qu'entend-t-on par ces noms?

R. On entend, par la clarté, que nos corps sont éclatans, comme le soleil.

Par l'impassibilité, qu'ils seront incapables de souffrir ni faiblesse ni douleur.

Par l'agilité, qu'ils pourront, à la manière des esprits, se transporter, en un instant, d'un lieu à un autre éloigné.

Par la subtilité, qu'ils pourront, de même, passer à travers les corps les plus épais, comme Jésus-Christ sortit du tombeau, sans en remuer la pierre.

D. Ne peut-on pas, dès cette vie, participer à la Résurrection de Jésus-Christ?

R. Oui, on le peut par la résurrection spirituelle.

D. Qu'appelez-vous résurrection spirituelle?

D.

scité? ité, et la nous en-3. Pour mage de

un jour,

eront à la e-Christ. corpe? le Jésusimpassi-

os corps

incapaleur. à la mar, en un gné.

ont, de les plus du tom-

articiper P tion spi-

rituelle?

R. C'est la résurrection de notre âme, qui, par la pénitence, sort de la mort du péché, pour entrer dans la vie de la grâce.

D. Où est-ce que nous trouvons cette vie de

la grâce ?

R. Dans les Sacremens de Pénitence et d'Eucharistie; c'est pour cela que l'Eglise nous ordonne de les recevoir au temps de Pâque.

Histoire du feu caché, trouvé par Néhémias. 2. des Machab. chap. 2.

PRATIQUES. 1. Dans les douleurs et les pelnes que nous souffrens, songer, pour nous consoler, à la gloire et an bonheur de notre corns, au jour de la résurrection.

notre corps, au jour de la résurrection.

2. Vivre, après Pâque, avec plus de piété et de modestie, pour faire conhaître que nous sommes ressascités spirituellement

avec Jésus-Christ.

Ascension de Jésus-Christ.

D. COMBIEN de temps Jésus-Christ vécut-il sur la terre, après sa Résur-

R. Il y resta quarante jours, vivant avec ses Apôtres, et leur enseignant son Evangile.

D. Pourquoi demeura-t-il tout ce temps-là?

R. C'était pour instruire ses Apôtres, et leur ôter toute sorte de doutes sur la vérité de sa Résurrection.

D. Comment se sépara-t-il d'eux?

R. Il les conduisit sur une montagne, et là, en présence de ses Disciples, il s'éleva dans le ciel en corps et en âme.

D. Y fut-il enlevé par les Anges?

R. Non, il n'avait pas besoin de leur secours; il s'éleva par sa propre vertu.

D. Monta-t-il au ciel en tant que Dieu?

R. Non, puisqu'en tant que Dieu il est partout, mais il y monta en tant qu'homme.

D. Pourquoi Jésus-Christ monta-t-il au ciel?

R. C'est, 1. Parce que le ciel est le séjour des corps glorieux et ressuscités. 2. Pour nous ouvrir l'entrée du ciel, et nous y préparer une place.

D. Pourquoi dites vous qu'il a ouvert l'en-

trée du ciel?

R. C'est qu'avant lui, personne n'y était entré, et qu'il devait y entrer le premier.

D. Est-ce qu'Abraham, Moïse et les autres Saints de l'Ancien Testament n'étaient pas encore dans le ciel?

R. Non, ils attendaient, dans les Limbes, la venue de Jésus-Christ, et ils ne sont entrés

au ciel qu'avec lui.

D. Que fait Jésus-Christ dans le ciel ?

R. Il nous sert d'Avocat et de Médiateur auprès de son Père.

D. Quel fruit devons-nous tirer de cette

Fête?

R. Un grand désir d'aller au ciel où est Jésus-Christ, et une grande confiance dans ses mérites et sa médiation.

Elie enlevé dans un Chariot de feu. Liv. 4 des Rois, ch. 2.

PRATIQUES. 1. Regarder souvent le ciel, et soupirer après le moment auquel nous y monterons, comme Jésus-Christ.

2. Tout ce que nous demandons à Dieu, le demander par la médiation de Jésus-Christ, le priant, avec confiance, d'intercéder pour nous, auprès de son Père.

Pentecôte.

Pentecôte. Descente du Saint-Esprit.

D. QU'EST-ce que le Saint-Esprit? R. C'est la troisième Personne de la

Sainte-Trinité.

D. Comment est-il descendu sur terre?

R. Dix jours après l'Ascension de Jésus-Christ, les Apôtres étant en prières, avec la Sainte-Vierge, le Saint-Esprit, sous la forme de langues de feu, descendit, visiblement, sur chacun d'eux.

D. Que signifiaient ces langues de feu?

R. Le feu signifiait l'ardeur de la Charité que le Saint-Esprit venait allumer en eux; et les langues marquaient qu'ils devaient prêcher l'Evangile, sans crainte.

D. Quel fut l'effet de ce prodige?

R. Les Apôtres, remplis de courage, prêchèrent aussitôt l'Evangile dans Jérusalem, et ensuite dans tout le monde, sans craindre ni les tourmens, ni la mort.

D. Le Saint-Esprit n'est-il descendu que pour

les Apôtres?

R. Il est descendu aussi pour toute l'Eglise.

D. Pourquoi se communique-t-il à l'Eglise?
R. C'est pour la conduire, l'enseigner et la sanctifier jusqu'à la fin du monde.

D. Ne se communique-t-il pas aussi à cha-

cun de nous?

R. Oui; aussi nos âmes et nos corps sont appelés les temples du Saint-Esprit.

D. A quoi nous oblige cette belle qualité, de temples du Saint-Esprit? R.

eu?
est parnomme.
nu ciel?
e séjour
2. Pour

ert l'entait en-

remier. s autres l'étaient

mbes, la nt entrés

édiateur

de cette

où est onfiance

iv. 4 des

ipirer après -Christ. er par la méd'intercéder

entecôte.

- R. A ne pas souiller, par le péché, le temple consacré par la présence du Saint-Esprit.
- D. Quel est le Sacrement qui donne le Saint-Esprit?
- R. C'est la Confirmation.
- D. Quelles dispositions faut-il apporter pour recevoir le Saint-Esprit.
- R. Les voici : le désir, la prière et la pureté du cœur.
- D. Qu'entendez-vous par la pureté du cœur?
- R. J'entends l'horreur du péché, et le détachement des choses de ce monde.
- D. A quoi peut-on connaître si on a reçu le Saint-Esprit?
- R. Si on a un amour ardent pour Dieu, du zèle pour sa gloire, et du courage pour suivre les maximes de Jésus-Christ.
- Miracles des Apôtres, leur prison, et leur courage. Aux Actes, ch. 3. 4. et 5.
- PRATIQUES. 1. Demander ardemment au St. Esprit de venir en nous, avec toutes ses grâces: faire, pendant l'Octave de la Pentecôte, quelques prières à cette intention.
- 2. Reaminer ce qui peut, dans notre cœur, déplaire au St. Espeit, et y renoncer, comme l'habitude de mentir, la désobéissance, l'attachement aux biens de ce monde.

#### Fête de la Sainte-Trinité.

- D. U'EST-ce que la Sainte-Trinité?
- R. C'est un Dieu en trois Personnes, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.
- D. Qu'est-ce que la Foi nous apprend de ce mystère?
- R. Elle nous apprend que le Fils est engendré du Père de toute éternité, et que le Saint-Esprit

temple Esprit. Saint-

ër pout

pureté

le déta-

reçu le

ieu, du ge pour

eur cou-

rit de venir ctave de la

an St. Esa désobéis-

nité? nnes, le

d de ce

ngendré e Saint-Esprit Esprit procède, de toute éternité, du Père et du Fils.

D. Que nous enseigne-t-elle encore?

R. Que ce sont trois personnes distinctes, égales cependant en toutes choses, et qui n'ont qu'une même nature et une même Divinité.

D. Pouvez-vous m'expliquer tout cela.

R. Non, c'est un mystère qu'il faut croire simplement et qu'on ne peut comprendre.

D. Peut-on peindre la Sainte-Trinité.

R. Non, c'est un mystère dont les sens ne peuvent se former d'images.

D. Pourquoi cependant représente-t-on quelquefois, Dieu de Père comme un vieillard, Dieu le Fils comme un homme et le Saint-Esprit comme une colombe?

R. Ce sont de faibles symboles, dont on se sert, pour donner une idée grossière des attributs des trois Personnes Divines.

D. Comment cela?

R. 1. On représente Dieu le Père, comme un vieillard, pour désigner son éternité et sa sagesse. 2. Dieu le Fils, comme un homme, parce qu'il s'est fait homme pour nous. 3. Le Saint-Esprit, comme une colombe, parce qu'il a paru sous cette figure, pour signifier la douceur et les autres vertus qu'il produit en nous, et dont la colombe est le symbole.

D. Quel est le dessein de l'Église dans cette Fête?

- R. C'est de faire rendre à la Sainte-Trinité les hommages que nous lui devons; savoir, l'adoration et l'action de grâces.
- D. Comment devous-nous adorer la Trinité?
- R. En deux manières, intérieurement et extérieurement.
- D. Comment l'adore-t-on intérieurement?
- R. Par les sentimens de notre âme qui reconnaît sa puissance, et se soumet à toutes ses volontés.
- D. Est-ce assez d'adorer Dieu intérieure-
- R. Non, il faut lui donner des marques extérieures de notre adoration; c'est pour cela que nous nous assemblons dans les églises.

D. De quoi devons-nous rendre à la Trinité nos actions de grâces?

R. De trois grâces, particulièrement, 1. De nous avoir créés à son image. 2. De nous avoir rachetés par la mort de Jésus-Christ.
3. De nous sanctifier par la venue du Saint-Esprit dans nos cœurs.

# Histoire du Baptême de Jésus-Christ. St. Matth. ch. 3.

PRATIQUES. 1. Tous les jours, à son réveil, adorer la Sainte-Trinité, et la remercier de trois blenfaits que l'on vient d'expliquer; notre création, notre rédemption, et notre sanctification.

 Quand on passe près d'une église, y entrer quelquefois pour adorer Dieu, et suppléer, autant qu'il est en nous, à l'oubli de tant de gens qu'il comble de biens, et qui ne songent point à lui. e-Trinité ons; sarâces.

Trinité? nt et ex-

ment? ui recon· à toutes

térieure-

rques ex-'est pour dans les

a Trinité

nt, 1. De De nous is-Christ. genue du

rist. St.

rer la Sainten vient d'exotre sanctifi-

quefois pour ous, à l'oubli congent point

Fête

Fête du Saint-Sacrement.

D. QUAND est ce que le Saint-Sacrement a été institué par Notre-Seigneur?

R. C'est le Jeudi-Saint, la veille de sa mort.

D. Pourquoi l'a-t-il institué?

R. Pour nous montrer l'excès de son amour, en donnant son propre Corps pour la neurriture de nos âmes.

D. Pourquoi l'Eglise en remet-elle, à ce

jour, la solennité?

R. C'est qu'étant occupée, le Jeudi-Saint, de la Passion de Jésus-Christ, elle ne peut donner les marques de joie que demande un si grand bienfait.

D. Quels sont les desseins de l'Eglise dans

cette Fête?

R. C'est, l. De montrer la fermeté de sa foi sur la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. 2. De rendre au Fils de Dieu, présent dans ce Mystère, tous les hommages que la reconnaissance inspire. 3. De réparer, par ses adorations, les crimes de ceux qui l'offensent dans ce Sacrement.

D. Qui sont ceux qui offensent Jésus-Christ

dans ce Sacrement?

R. Ce sont, 1. Les hérétiques, qui refusent de croire sa présence réelle dans l'Eucharistie. 2. Les impies, qui le reçoivent indignement. 3. Les chrétiens lâches qui négligent de le recevoir, ou qui le font avec tiédeur. D. D. Pourquoi porte-t-on le Saint-Sacrement dans les rues?

R. C'est, 1. Pour reconnaître la puissance souveraine de Jésus-Christ, qui, comme notre Roi, doit triompher dans les Villes de son obéissance. 2. Pour sanctifier, par sa présence, nos rues et nos maisons: 3. Pour exciter, par ce spectacle, la foi et la piété des Fidèles.

D. Quels sentimens doivent occuper nos

cœurs en ce jour?

R. Ce sont principalement ceux d'un amour ardent pour Jésus-Christ.

D. Pourquoi?

R. Parce que Jésus-Christ ne pouvait nous donner une marque plus sensible de sa tendresse, que de se donner comme il fait, pour être notre nourriture.

D. Que concluez-vous de-là?

R! Qu'à un amour si grand doit répondre, de notre part, un grand amour : autrement nous serions des ingrats.

Parabole d'un Roi qui fit les nôces de son fils. St. Matthieu, ch. 22.

PRATIQUES. 1. Etre assidus, pendant l'Octave, à passer quelque temps, chaque jour, devaut le Saint-Sacrement exposé: s'associer à d'autres persones, pour y aller tour à tour, afin qu'il ne reste pas sans adorateurs.

2. Continuer cette pratique, pendant le reste de l'année, Jésus-Christ restant dans les Tabernacles, pour y attendre nos adorations, quoique si peu de chrétiens songent à les lui rendre.

3. Dans le temps qu'on passera ainsi, devant le St. Sacrement, s'occuper des bontés que le Sauveur nous témoigne dans ce mystère; lui demander la victoire de nos passions, et la grâce de l'aimer de plus en plus; prier pour l'Eglise et la conversion des pécheurs.

Assomption

crement

comme es Villes ifier, par maisons:

iper nos.

in amour

vait nous ble de sa me il fait,

ondre, de autrement

e son fils.

ave, à passer mt-Sacrement er tour à tour,

'année, Jésusendre nos adolui rendre. it. Sacrement, loigne dans ce ms, et la grace t la conversion

1ssomption

Assomption de la Sainte-Vierge.

D. Q'ENTENDEZ-vous par l'Assomption de la Sainte-Vierge?

R. Nous entendons que la Sainte-Vierge, après sa mort, fut enlevée dans le ciel en corps et en âme, et placée au-dessus de tous les Anges et de tous les Saints.

D. Pourquoi croyons-nous que Dieu lui a

fait cette faveur?

R. A cause de sa grande dignité et de sa grande sainteté.

D. Quelle est cette dignité?

R. Celle de Mère de Dieu, qui est la plus grande dignité dont une pure créature puisse être ornée.

D. En quoi consiste sa grande sainteté?

R. 1. En ce qu'elle a été exempte de tout péché actuel, même véniel, pendant toute sa vie. 2. En ce qu'elle a été exempte du péché originel, selon le sentiment commun des Théologiens, que l'Eglise autorise par la Fête qu'elle célèbre de sa Conception. 3. En ce que son cœur fut embrâsé de l'amour le plus fervent, et qui ne fit qu'augmenter jusqu'à sa mort.

D. Quels sentimens devons-nous avoir a l'occasion de la gloire de la Sainte-Vierge?

R. Des sentimens de joie et de confiance.

D. Pourquoi des sentimens de joie?

R. Parce que la Sainte-Vierge étant notre mère, nous devons nous réjouir de la voir si honorée.

- D. Pourquoi des sentimens de confiance?
- R. Parce qu'elle veut bien nous accorder sa protection, auprès de son Fils.
- D. Dans quelle occasion devons-nous recourir plus particulièrement à elle?
- R. I. A l'heure de la mort, pour obtenir la grâce de mourir saintement. 2. Pendant la vie, pour conserver la vertu de chasteté.
- D. Que demande-t-elle de ceux qui veulent obtenir sa protection?
- R. L'imitation de ses vertus.
- D. Quelles vertus doit-on particulièrement imiter en elle?
- R. Son amour pour Jésus-Christ, son humilité et sa pureté.
- D. Ceux qui disent avoir dévotion à la Sainte-Vierge et qui croupissent dans le péché, ont-ils une vraie dévotion envers elle?
- R. Non, il n'y a point de vraie dévotion, sans la pénitence.
- Histoire de Judith qui délivre le peuple Juif. Liv. de Judith, ch. 10. et suivans.
- PRATIQUES. 1. Invoquer la Sainte-Vierge; pour le moment de notre mort, et lui dire souvent avec dévotion cette prière de l'Eglise, Sainte Marie, Mère de Dieu, &c.
- 2. Pratiquer, plus particulièrement pendant l'Octave, quelquesunes des vertus de la Sainte-Vierge.
- Réciter quelquefois le Chapelet, avec dévotion, en méditant les grandeurs, les mystères et les vertus de la Sainte-Vierge, et demandant à Dieu d'y participer.

REMARQUE. Dans les Catéchismes que l'on fait, pour préparer les enfans à la première Communion, on pourra, suivant les circonstances et la portée de ceux qu'on instruit, faire nce? order sa

s recou-

ptenir la Pendant chasteté. i veulent

lièrement

n humi-

la Saintele péché, s elle? tion, sans

iple Juif.

ur le moment ette prière de

ve, quelques-

en méditant ainte-Vierge,

ismes que a première irconstanruit, faire usage des instructions détaillées, sur les Sacremens de Pénitence et d'Eucharistie, contenues dans le présent Catéchisme, depuis la page 53, jusqu'à la page 94.

# INSTRUCTION

POUR PREPARER A LA

# CONFIRMATION.

- I. Du Sacrement de Confirmation, en général.
- D. U'EST-ce que la Confirmation?
- R. La Confirmation est un Sacrement qui donne le Saint-Esprit, avec l'abondance de ses grâces.
- D. Qu'est-ce que le Saint-Esprit?
- R. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte-Trinité.
- D. Pourquoi nous est-il donné dans la Confirmation?
- R. Pour nous rendre parfaits Chrétiens.
- D. Comment la Confirmation nous rend-elle parfaits Chrétiens?
- R. En nous donnant la force de confesser Jésus-Christ.
- D. Qu'est-ce que confesser Jésus-Christ?
- R. C'est se déclarer hautement pour lui et pour les maximes saintes qu'il nous a enseignées.

P 2

D.

D. Jésus-Christ exige-t-il que nous nous déclarions de la sorte ?

R. Oui, puisqu'il dit dans l'Evangile, qu'au jour du Jugement, il confessera, devant son Père Céleste, ceux qui l'auront confessé devant les hommes, et qu'il rougira de ceux qui auront rougi de lui et de sa doctrine.

D. Ce Sacrement est-il absolument nécessaire

R. Non, mais ceux qui le négligent, se privent de l'abondance des grâces que ce Sacrement communique.

D. Est-ce offenser Dieu que de ne pas recevoir la Confirmation?

R. Oui, si c'est par négligence, par mépris ou par attachement au péché.

D. Quelles dispositions faut-il apporter à la Confirmation?

R. Il faut y apporter, l. La connaissance des mystères de la Religion. 2. L'état de grâce sanctifiante. 3. Un grand désir de recevoir le Saint-Esprit.

D. Celui qui recevrait la Confirmation, en état de péché mortel, ferait-il un grand péché?

R. Oui, il commettrait un sacrilége, et ne recevrait pas le Saint-Esprit.

D. Que faut-il donc faire, avant que de recevoir ce Sacrement, si l'on est coupable de quelque péché?

R. Il faut purifier son âme par le Sacrement de Pénitence.

nous dé-

c, qu'au evant son confessé ugira de et de sa

écessaire

, se priue ce Sa-

pas rece-

ar mépris

orter à la

naissance 2. L'état and désir

nation, en un grand

ge, et ne

que de recoupable

Sacrement

11. Du Sacrement de Pénitence qui sert de préparation à la Confirmation.

N. B. Il faut voir, dans le petit Catéchisme, l'Article 5e. du Chapitre des Sacremens, ou ci-dessus page 59, XXIX. De la Pénitonce; et en prendre ce qui est plus à la portée de ceux qu'on instruit pour la Confirmation.

III. Des effets de la Confirmation, et des Dons du Saint-Esprit.

D. Quell's sont les effets du Sacrement de Confirmation?

R. Il y en a cinq, 1. Il nous donne le Saint-Esprit. 2. Il nous le donne avec l'abondance de ses grâces. 3. Il nous fait parfaits Chrétiens. 4. Il imprime, dans notre âme, un caractère qui ne s'efface point. 5. Il nous donne la force de confesser librement la Foi.

D. Quel est le premier effet du Sacrement

de Confirmation?

R. C'est de donner le Saint-Esprit à tous ceux qui le reçoivent avec de bonnes dispositions.

D. N'avons-nous pas déjà reçu le Saint-Es-

prit dans le Baptême?

R. Oui, nous l'avons reçu, mais non pas avec une si grande abondance de grâces.

D. Quel est le second effet de la Confir-

mation?

R. C'est qu'en nous donnant le Saint-Esprit, elle nous donne toute l'abondance de ses grâces.

D. Quelles grâces communique-t-elle plus particulièrement? P 3 R

R. Ce sont celles qu'on appelle ordinairement les Dons du Saint-Esprit.

D. Quels sont ces Dons?

R. Il y en a sept, savoir : la Sagesse, l'Intelligence, la Science, le Conseil, la Piété, la Force et la Crainte de Dieu.

D. Qu'entendez-vous par le don de Sagesse?

R. J'entends une connaissance sublime de de Dieu, et des biens éternels qu'on possède en lui.

D. Qu'entendez-vous par le don d'Intel-

ligence?

R. J'entends une lumière qui rend notre esprit capable de comprendre les mystères de notre Religion.

D. Qu'entendez-vous par le don de Science?

R. J'entends une connaissance de toutes les choses du monde, et de l'usage que nous en devons faire, par rapport à notre salut.

D. Qu'entendez-vous par le don de Conseil?

R. C'est une lumière intérieure, qui nous fait discerner, dans l'occasion, comment nous devons nous conduire, pour la plus grande gloire de Dieu.

D. Qu'est-ce que le don de Pieté?

R. C'est celui qui dispose notre cœur à aimer Dieu tendrement.

D. Qu'est-ce que le don de Force?

R. C'est celui qui nous donne des forces pour résister courageusement au mal, et pour pratiquer la vertu, avec ardeur dans le service de Dieu.

rdinaire-

, l'Intella Piété,

Sagesse? dime de 1'on pos-

d'Intel-

nd notre mystères

Science? outes les que nous tre salut.

Conseil?
nous fait
nent nous
us grande

ir à aimer

rces pour l, et pour dans le D. D. Qu'est-ce que le don de Crainte de Dieu.

R. C'est celui qui fait appréhender souverainement de déplaire à Dieu, et d'être séparé de lui.

D. D'où vient qu'il y a tant de gens qui ont reçu la Confirmation, et qui n'ont pas

toutes ces grâces?

R. C'est qu'ils n'ont pas reçu la grâce de ce Sacrement, étant mal disposés, ou qu'ils l'ont perdue, après l'avoir reçue.

IV. Suite des effets de la Confirmation.

D. QUEL est le troisième effet de la Confirmation?

R. Elle nous rend parfaits Chrétiens.

D. Comment est-ce que la Confirmation nous rend parfaits Chrétiens?

R. C'est en nous rendant plus forts et plus

courageux dans la Foi.

D. Est-ce pour cela que ce Sacrement est appelé Confirmation?

R. Oui, parce qu'il nous confirme et nous affermit dans la profession de la Foi.

D. Y a-t-il de la différence entre un chrétien qui n'est que baptisé, et celui qui est confirmé?

R. Oui; celui qui n'est que baptisé doit être regardé comme un enfant faible, par rapport à celui qui a été confirmé; et celui-ci doit être regardé comme un homme fait, qui est dans la force de son âge.

D.

- D. Qu'est-ce que le quatrième effet de ce Sacrement?
- R. C'est le caractère ineffaçable qu'il imprime dans nos âmes.
- D. Quel effet produit ce caractère?
- R. 1. Il nous marque pour être les soldats de J. C. et les ennemis du démon. 2. Il empêche qu'on ne puisse réitérer ce Sacrement.
- D. Est-ce qu'on ne peut recevoir la Confirmation qu'une fois?
- R. Non, celui qui la recevrait deux fois ferait un sacrilége.
  - V. Du cinquième effet de la Confirmation.
- D UEL est le cinquième effet du Sacrement de la Confirmation?
- R. Il nous donne la force de confesser librement la Foi de Jésus-Christ, même au péril de notre vie?
- D. Qu'entendez-vous par confesser librement la Foi de Jésus-Christ, même au péril de notre vie?
- R. J'entends suivre et pratiquer les maximes de l'Evangile, sans craindre ceux qui voudraient nous en empêcher, quand même ils nous menaceraient de nous faire souffrir toutes sortes de tourmens.
- D. Y a-t-il quelqu'un qui veuille nous empêcher de professer la Religion Chrétienne.
- R. Il y avait autrefois des tyrans qui faisaient mourir, dans les tourmens, les Chrétiens qui ne voulaient pas renoncer à la Foi

'il impri-

fet de ce

soldats de 2. Il empêacrement. la Confir-

deux fois

rmation. du Sacre-

esser libreme au pé-

librement u péril de

s maximes ceux qui er, quand nous faire ns.

nous empêhrétienne. ui faisaient Chrétiens r à la Foi de de J. C.; et maintenant il y a des libertins et des mondains qui, pour nous corrompre, méprisent et persécutent ceux qui suivent les maximes de l'Evangile.

D. S'il y avait encore maintenant des persécuteurs de la Religion, qui fissent mourir tous ceux qui feraient profession de la Foi, que devrions-nous faire?

R. Nous devrions mépriser leurs menaces, et mourir plutôt que de renoncer à la Foi de Jésus-Christ, ou même plutôt que d'en dissimuler le moindre article.

D. Qu'est-ce qui nous donne la force de mépriser ainsi la mort et les tourmens pour la Foi de Jésus-Christ?

R. C'est la grâce de Dieu qui nous est particulièrement donnée par le Sacrement de Confirmation.

D. Que fait encore la grâce de la Confirmation?

R. Elle donne aussi la force, 1. De ne craindre, ni les railleries, ni les persécutions des mondains. 2. De résister aux attraits du monde et de ses plaisirs. 3. De souffrir, avec courage, la peine qu'il y a à mortifier ses sens et ses passions. 4. De résister, avec plus de fermeté, aux tentations du démon.

VI. Des cérémonies principales avec lesquelles on donne la Confirmation.

D. E qui doit-on recevoir la Confirmation?

R. C'est de l'Evêque.

D. Quelles sont les principales cérémonies qu'il emploie, pour conférer ce Sacrement?

- R. 1. Il récite des prières. 2. Il impose les mains sur la tête de ceux qu'il confirme.

  3. Il leur fait une onction, au front, avec le saint-Chrême. 4. Il fait, sur eux, le signe de la croix. 5. Il les touche sur la joue, comme s'il leur donnait un petit soufflet, en disant: Que la paix soit avec vous.
- D. Pourquoi l'Evêque récite-t-il ces prières?
- R. C'est pour attirer le Saint-Esprit sur ceux qu'il va confirmer.
- D. Que signifie l'imposition des mains, qu'il fait sur eux?
- R. Elle signifie que le Saint-Esprit vient reposer dans l'âme de celui qui reçoit, comme il faut, ce Sacrement.

D. Qu'est-ce que le saint-Chrême, dont il fait une onction sur le front?

R. C'est un composé d'huile d'olive et de baume que l'Evêque consacre, chaque année, le Jeudi-Saint, avec beaucoup de prières et de cérémonies.

D. Pourquoi emploie-t-on l'huile dans cette onction ?

R. C'est pour signifier, par la vertu qu'a cette liqueur de s'étendre et de fortifier, l'abondance, la douceur et la force de la grâce cérémonies ce Sacre-

impose les confirme. front, avec sur eux, le iche sur la t un petit x soit avec

ces prières? it sur ceux

nains, qu'il

sprit vient qui reçoit,

ne, dont il

olive et de re, chaque aucoup de

dans cette

vertu qu'a le fortifier, force de la grâce grâce que le Saint-Esprit répand en nous.

D. Que signifie le baume mêlé avec l'huile?

R. Il signifie, par sa bonne odeur, le bon exemple que le Chrétien confirmé doit donne..

D. Pourquoi l'Evêque fait-il l'onction sur le

front de celui qu'il confirme?

R. C'est pour marquer que le confirmé ne doit point rougir de professer la Foi et les maximes de Jésus-Christ.

D. Pourquoi fait-il sur lui le signe de la croix?

R. C'est pour marquer que toute la vertu du Sacrement, vient de la croix et de la Passion de Jésus-Christ?

D. Pourquoi l'Evêque touche-t-il le confirmé, sur la joue, comme s'il lui donnait un

petit soufflet?

R. C'est pour marquer qu'un Chrétien confirmé doit être prêt à souffrir toutes sortes d'affronts et de peines pour la Foi de Jésus-Christ.

VII. Des dispositions avec lesquelles il faut approcher du Sacrement de Confirmation.

D. UELLES sont les dispositions avec lesquelles ils faut approcher du Sacrement de Confirmation?

R. Il yen a de deux sortes; les unes regar-

dent le corps et les autres l'âme.

D. Quelles sont celles qui regardent le corps?

R. Il faut être proprement et modestement vêtu; il faut se mettre à genoux, devant l'Evêque

l'Evêque et avoir les yeux baissés, la tête droite et le front découvert.

D. Quelles sont celles de l'âme?

R. Il faut exciter en soi un grand désir de recevoir le Saint-Esprit que donne ce Sacrement.

D. Quels a tes faut-ils produire, plus parti-

culièrement?

R. Il y en a quatre, I. Des actes de Foi sur tous les mystères de la Religion, et particulièrement sur la vérité et les vertus de ce Sacrement. 2. Des actes d'Humilité, se reconaissant indigne de recevoir le St.-Esprit dans son cœur, souillé, tant de fois, par le péché, et dont il veut cependant faire son temple. 3. Des actes d'Amour pour cet Esprit-Saint qui veut bien venir en nous. 4. Il faut aussi inviter, avec ferveur, le Saint-Esprit à venir dans notre âme, pour y habiter et en bannir le péché pour jamais.

D. A quoi faut-il prendre garde, quand on a reçu la sainte onction que l'Evêque fait sur

le front de ceux qu'il confirme?

R. Il ne faut pas se toucher le front, mais attendre qu'il ait été essuyé par un des Prêtres qui assistent l'Evêque.

D. Quand on a reçu ce Sacrement, de quoi

faut-il s'occuper?

R. On doit se retirer à l'écart, pour prier avec moins de distraction; et, étant à genoux,

és, la tête

d désir de donne ce

olus parti-

de Foi sur
, et partis vertus de
l'Humilité,
voir le St.tant de fois,
cependant
s d'Amour
bien venir
r, avec ferdans notre
nir le péché

quand on a que fait sur e ?

front, mais par un des

nt, de quoi

pour prier et, étant à genoux, la grande grâce qu'il vient de nous faire.

2. Se consacrer entièrement au Saint-Esprit, le priant de raire de nous tout ce qu'il lui plaira pour sa gloire, et de nous compter au nombre de ses fidèles soldats.

3. Lui demander de conserver l'abondance de la grâce qu'il vient d'y répandre, et de mourir plutôt que de la perdre jamais.

4. Faire résolution de pratiquer désormais les maximes de l'Evangile, sans craindre les railleries, ni les mépris, ni les persécutions des gens du monde.

VIII. Des moyens de conserver la grâce de la Confirmation.

D. ST-il bien important de conserver l'abondance des grâces que l'on a reçues, avec le Saint-Esprit, dans la Confirmation?

R. Oui, pour trois raisons, 1. Parce que c'est le plus précieux trésor que l'on puisse posséder. 2. Parce qu'il est très-difficile de recouvrer ses grâces, quand on les a perdues. 3. Parce qu'on ne reçoit qu'une fois le Sacrement de Confirmation qui les donne.

D. Que faut-il faire pour bien conserver ces grâces?

R. Il faut faire trois choses, 1. Le demander souvent à Dieu, et avec le plus de ferveur qu'on le peut. 2. Renouveler, tous les



MIO LIE LE LO LO LE LO L

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE



ans, à pareil jour que celui auquel on a été confirmé, le souvenir du Sacrement que l'on a reçu, et en faire de même le jour de la Pentecôte, qui est consacré à honorer la venue du Saint-Esprit dans les premiers Fidèles. 3. Eviter particulièrement tous les péchés qui sont opposés à la grâce de la Confirmation.

D. Quels sont ces péchés?

R. 1. C'est de parler sans respect des mystères de la Religion, ou souffrir qu'on en parle ainsi en notre présence. 2. C'est d'avoir honte de paraître dévot, et de pratiquer les bonnes œuvres, et, pour cela, les omettre, ou s'en cacher. 3. C'est de manquer à ses obligations, dans la crainte de souffrir quelque perte ou quelque mauvais traitement. 4. C'est de dissimuler sa Foi et sa Religion.

D. Celui qui, se trouvant avec des Infidèles ou des Hérétiques, dissimulerait sa Foi, faisant semblant d'être Infidèle ou Hérétique, sans avoir dessein d'y renoncer dans son cœur, ferait-il un grand péché?

R. Oui, il ferait un grand péché, car il n'est pas permis de dissimuler ainsi sa Foi, non plus que d'y renoncer. uel on a crement même le nsacré à rit dans particu-nt oppo-

mystères en parle d'avoir pratiquer les ometmanquer e de soufmauvais ler sa Foi

Infidèles
it sa Foi,
ou Héréoncer dans
ché?
car il n'est
l Foi, non

Prière avant la Confirmation.

et mes imperfections, ne dédaignez pas de venir habiter en moi, je m'humilie profondément; à la vue de votre divine Majesté. Faites-moi la grâce de reconnaître de plus en plus la grandeur, et l'excellence du bienfait dont vous voulez m'honorer, afin que je redouble mes efforts pour vous recevoir dignement; ou plutôt, Esprit de bonté, de pureté et d'amour, bannissez de mon cœur tout ce qui pourrait vous déplaire, et préparez y vous-même votre demeure. Ainsi soit-il.

Prière après avoir reçu la Confirmation.

ON Dieu, que vous êtes riche en miséricordes! Après m'avoir adopté pour votre enfant, par le Baptême, vous avez voulu encore me rendre parfait Chrétien, par la Confirmation. Je sens tout le prix de cette nouvelle faveur; mais je sens aussi les obligations qu'elle m'impose. Je ne serai plus simplement votre enfant, mais le soldat de Jésus-Christ, et le défenseur de la doctrine céleste qu'il est venu enseigner sur la terre. Donnez-moi, par votre divin Esprit, la force dont j'ai besoin, pour soutenir ma Foi, avec une constance inaltérable, par mes paroles, par mes actions, et même par le sacrifice de ma propre vie, s'il est nécessaire; afin qu'après

Prière

avoir combattu généreusement pour la Foi, et terminé saintement ma course, je mérite de recevoir, de vos mains, la couronne de justice. Ainsi soit-il.

# PRIERES DU MATIN.

† Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.

Bénie soit à jamais la très-sainte et trèsadorable Trinité. R. Ainsi soit-il.

Fils, et Saint-Esprit, un seul Dieu en trois Personnes, qui êtes ici présent, je crois en vous, j'espère en vous, je vous adore et je vous aime de tout mon cœur.

Je vous remercie, mon Dieu, des biens sans nombre que j'ai reçus de vous, principalement de m'avoir créé, de m'avoir racheté par votre Fils, de m'avoir fait enfant de votre Eglise, et de m'avoir conservé cette nuit.

Mon Dieu, je vous offre mes pensées, mes paroles, mes actions, mon travail, et tout ce que j'aurai à souffrir aujourd'hui, en union aux souffrances et aux actions de J. C. mon Sauveur, et en pénitence de mes fautes. Préservez-moi, Seigneur, de tout péché, disposez de moi, et de tout ce qui m'appartient, selon votre bon plaisir, et faites-moi la grâce d'accomplir, en tout, votre sainte volonté.

Ainsi soit-il.

L'Oraison

la Foi, nérite de de jus-

TIN.

du Saint-

e et très-

nt, Père, Dieu en ésent, je ous adore

biens sans rincipaleacheté par de votre e nuit.

et tout ce en union J. C. mon ites. Prélié, dispoippartient, oi la grâce te volonté. L'Oraison L'Oraison Dominicale.

votre nom soit sanctifié. Que votre règne arrive. Que votre volonté soit faite en la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induisez point en tentation. Mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il.

La Salutation Angélique.

E vous salue, Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de

notre mort. Ainsi soit-il.

Le Symbole des Apôtres.

Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ son Fils unique Notre-Seigneur. Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. A souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux Enfers, le troisième jour est ressuscité des morts. Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivans et les morts.

Je crois au Saint-Esprit. La sainte Eglise Q 3 Catholique, Catholique, la Communion des Saints. La remission des péchés. La résurrection de la chair. La vie éternelle. Ainsi soit-il.

Les Commandemens de Dieu et de l'Eglise, pages 194 & 195.

La Confession des péchés.

bienheureuse Marie, toujours Vierge, à saint Michel Archange, à saint Jean-Baptiste, aux Apôtres saint Pierre et saint Paul, à tous les Saints (et à vous, mon Père) que j'ai grandement péché, en pensées, en paroles et en œuvres; par ma faute, par ma faute, par ma trèsgrande faute. C'est pourquoi je prie la bienheureuse Marie, toujours Vierge, saint Michel Archange, saint Jean-Baptiste, les Apôtres saint Pierre et saint Paul, et tous les Saints (et vous, mon Père) de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et que, nous ayant pardonné nos péchés, il nous conduise à la vie éternelle. R. Ainsi soit-il.

Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux nous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de nos péchés. R. Ainsi soit-il

Litanies du St. Nom de Jésus

KYRIE, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Jesu, audi nos.
Jesu, exaudi nos.

Pater de cœlis, Deus, Miserere nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus, Spiritus Sancte, Deus, Sancta Trinitas, unus Deus, Jesu, Fili Dei vivi, Jesu, nts. La ion de la il. l'Eglise,

ont, à la Vierge, à Baptiste, à tous les i grande-et en œur ma trèse la biennt Michel
Apôtres les Saints

fasse misélonn**é n**os éternelle.

miséricorolution et nsi soit-il<sub>.</sub>

Deus, Mise-

248

mundi, Deus, Deus, unus Deus, vivi, Jesu, Jesu, splendor Patris, Jesu, candor lucis æternæ, Jesu, Rex gloriæ, Jesu, sol justitiæ, Jesu, Fili Marie Virginis, Jesu, admirabilis, Jesu, Deus fortis, Jesu, Pater futuri sæculi, Jesu, magni consilii Angele, Jesu, potentissime, Jesu, patientissime, Jesu, obedientissime, Jesu, mitis et humilis corde, Jesu, amator castitatis. Jesu, amator noster, Jesu, Deus pacis, Jesu, auctor vitæ, Jesu, exemplar virtutum, Jesu, zelator animarum, Jesu, Deus noster, Jesu, refugium nostrum, Jesu, Pater pauperum, Jesu, thesaurus fidelium, Jesu, bone Pastor, Jesu, lux vera, Jesu, sapientia æterna, Jesu, bonitas infinita. Jesu, via et vita nostra, Jesu, gaudium Angelorum, Jesu, Rex Patriarcharum. Jesu, inspirator Propheta-Jesu, Magister Apostolorum, Jesu, Doctor Evangelista-Jesu, fortitudo Martyrum, Jesu, lumen Confessorum, Jesu, puritas Virginum, Jesu, corona Sanctorum emnium.

Propitius esto, Parce nobis, Propitius esto, Exaudi nos, Ab omni malo, Libera nos. Ab omni peccato, libera nos, Jesu. Ab ira tua, Ab insidiis diaboli, A spiritu fornicationis, A morte perpetua, A neglectu inspirationum tuarum, Per mysterium sauctæ Incarnationis tue, Per Nativitatem tuam, Per infantiam tuam, Per divinissimam vitam, tuam, Per labores tuos, Per agoniam et Passionem tuam. Per Crucem et derelictionem tuam. Per languores tuos, Per mortem et sepulturam Per Resurrectionem tuam. Per Ascensionem tuam, Per gaudia tua, Per gloriam tuam, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Parce nobis, Jesu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Exaudi nos, Jesu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, Jesu. Jesu, audi nos. v . Sit Jesu, exaudi nos.

v. Sit nomen Domini bene- R. Ex hoc nunc et usque in sæculum.

OREMUS.

DOMINE Jesu Christe, qui dixisti: Petite, et accipietis; quærite, et invenietis; pulsate, et aperietur vobis; quæsumus, da nobis petentibus, divinissimi tui amoris affectum, ut te, toto corde, ore et opere diligamus, et à tuâ nunquam laude cessemus: qui vivis et regnas in sæcula sæculorum. R. Amen.

Prière à la très-Sainte-Vierge.

AINTE-VIERGE, Mère de Dieu, ma mère et ma Patronne, je me mets sous votre protection, et je me jette, avec confiance, dans le sein de votre miséricorde. Soyez, ô mère de bonté, mon refuge dans mes besoins, ma consolation dans mes peines, et mon Avocate auprès de votre adorable Fils, aujourd'hui, tous les jours de ma vie, et principalement à l'heure de ma mort.

A l'Ange Gardien.

NGE du Ciel, mon fidèle et charitable guide, obtenez-moi d'être si fidèle à vos inspirations, et de régler si bien mes pas, que je ne m'écarte en rien de la voie des Commandemens de mon Dieu.

Au saint Patron.

RAND Saint, N. dont j'ai l'honneur de porter le nom, protégez-moi, priez pour moi, afin que je puisse servir Dieu, comme vous,

nc et usque

isti: Petinvenieuæsumus, ui amoris pere dilicessemus: rum. R.

ge.

Dieu, ma mets sous c confianc. Soyez, dans mes peines, et rable Fils, ie, et prin-

charitable idèle à vos mes pas, des Com-

onneur de priez pour u, comme vous, vous, sur la terre, et le glorifier éternellement, avec vous, dans le ciel.—Ainsi soit-il.

Suit la prière pour les vivans et pour les morts. REPANDEZ, Seigneur, &c. DE profundis, &c. et le reste, comme en la Prière du soir, pages 197 & 198.

Au nom du Père, &c.

# PRIERES DU SOIR.



† In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen.

Benedicta sit Sancta et individua Trine as et nunc et semper, et per infinita sæculorum sæcula. Amen.

Fils, et Saint-Esprit, un seul Dieu, en trois Personnes, qui remplissez le ciel et la terre, je crois que vous êtes ici présent, et que vous écouter ma prière.

Je vous adore, I mon Dieu, prosterné en votre divine présence—Je vous reconnais pour mon premier principe, et ma dernière fin; pour le Créateur et le Souverain Seigneur de toutes choses—Je crois en vous, parce que vous êtes la vérité même—J'espère en vous, parce que vous êtes infiniment bon, et infiniment puissant—Je vous aime de tout mon cœur, parce que vous êtes infiniment aimable —J'aime aussi mon prochain, comme moi-même, pour l'amour de vous.

Mon Dieu, je vous remercie des biens sans nombre que j'ai reçus de vous, pendant toute ma vie: principalement de m'avoir créé, de m'avoir racheté par votre Fils, de m'avoir fait enfant de votre Eglise, et de m'avoir

conservé pendant cette journée.

Esprit Saint, source éternelle de lumières, dissipez les ténèbres qui me cachent la grandeur et le nombre de mes péchés. Faites-m'en concevoir une si grande horreur, 8 mon Dieu, que je les haïsse, s'il se peut, autant que vous les haïssez vous-même, et que je ne craigne rien tant que de les commettre à l'avenir.

Examinons les péchés que nous pouvons avoir commis aujourd'hui, par pensées, par paroles, par actions ou omissions.

### ACTE DE CONTRITION.

RAND Dieu, c'est pour l'amour de vous, et parce que vous êtes infiniment aimable, que je déteste, avec la plus vive douleur, tous les péchés que j'ai eu le malheur de commettre aujourd'hui, et dans toute ma vie. Effacez-les, mon Dieu, dans le sang précieux de votre très-cher Fils; et conservez-moi dans le désir sincère que j'ai, et dans la ferme résolution que je prends de ne jamais vous offenser.

PATER noster, qui es in cœlis. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum biens sans dant toute r creé, de de m'avoir e m'avoir

lumières,
t la grans. Faiteseur, ô mon
ut, autant
et que je
ommettre à

is pouvons insées, par

'amour de infiniment plus vive eu le mali, et dans Dieu, dans Fils; et e que j'ai, e prends de

is. Sanctiiat regnum tuum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cœlo et in terfa. Panem nostrum quotidianum da nobis hodiè. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos à malo. Amen.

A VE, Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in horâ mortis nostræ.

Amen.

CREDO in Deum Patrem omnipotentem, creatorem cœli et terræ. Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum. Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Mariâ Virgine. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus. Descendit ad inferos, tertiâ die resurrexit à mortuis. Ascendit ad cœlos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis. Indè venturus est judicare vivos et mortuos.

Credo in Spiritum Sanctum. Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum communionem. Remissionem peccatorum. Carnis resurrectionem. Vitam æternam. Amen.

ONFITEOR Deo omnipotenti, beatæ Mariæ semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Joanni Baptistæ, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis (et tibi, Pater,) quis peccavi nimis cogitatione, verbo et opere: mea culpă, mea culpă, mea maxima culpă. Ideò precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos (et te, Pater,) orare pro me ad Dominum Deum nostrum.

Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam etername R. Amen.

Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. R. Amen.

N. B. On peut réciter alternativement, en Français, ces prières, comme ci-dessus pages 187 et 188.

## Les dix Commandemens de Dieu.

I. TN seul Dieu tu adoreras, et aimeras parfaitement.

2. Dieu en vain tu ne jureras, ni autre chose pareillement.

3. Les Dimanches tu garderas, en servant Dieu dévotement.

4. Père et mère tu honoreras, afin de vivre louguement.

5. Homicide point pe seras, de fait ni volontairement.

6. Impudique point ne seras, de corps, ni de consentement.

7. Le

mis cogitames culps, catam Ma-Michaelem Baptistam, tum, omnes me ad Do-

Deus, et dios ad vitam

et remisribuat nobis s. R. Amen.

tivement, en essus pages

Dieu.

et aimeras

autre chose

en servant

n de vivre

it ni volon-

orps, ni de

7. Le bien d'autrui tu ne prendras, ni retiendras sciemment.

8. Faux témoignage ne diras, ni ne mentiras

aucunement.

9. L'œuvre de chair ne désireras, qu'en mariage seulement.

13. Biens d'autrui ne désireras, pour les

avoir injustement.

Les sept Commandemens de l'Eglise.

ES Fêtes tu sanctifieras, qui te sont

de Commandement.

2. Les Dimanches messe entendras, et les

Fêtes pareillement.

3. Tous tes péchés confesseras, à tout le moins

une fois l'an.

4. Ton Créateur tu recevras, au moins à Pâque humblement.

5. Quatre-temps, Vigiles, jeûneras, et le Carême entièrement.

6. Vendredi chair ne mangeras, vi le Samedi mêmement.

7. Droits et dîmes tu paieras, à l'Eglise fidèlement.

Litanies de la Sainte-Vierge.

YRIE, eleison,
Christe, eleison,
Kyrie, eleison,
Christe, audi nos,
Christe, exaudi nos,
Pater de cœlis, Deus,
Miserere nobis,
Fili, Redemptor mundi,
Deus, Miserere nobis,

Spiritus Sancte, Deus, miserere nobis,
Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis,
Sancta Maria, Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
Sancta Virgo Virginum,
Mater Christi,
Mater divinæ gratiæ,
Mater purissima,
R

7. Le

Mater castissima. Mater inviolata. Mater intemerata, Mater amabilis. Mater admirabilis, Mater Creatoris, Mater Salvatoris, Virgo prudentissima, Virgo veneranda, Virgo prædicanda, Virgo potens, . Virgo clemens, Virgo fidelis, Speculum justitiæ, Sedes sapientice, Causa nostræ lætitiæ. Vas spirituale, Vas honorabile, Vas insigne devotionis, Rosa mystica, Turris Davidica. Turris eburnea. Domus aurea. Fœderis arca. Janua cœli, Stella matutina,

Salus infirmorum. Refugium peccatorum, Consolatrix afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum. Regina Prophetarum. Regina Apostolorum, Regina Martyrum. Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum omnium, Agnus Dei, qui tollis pecceta mundi, Parce nobis. Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Exaudi nos, Domi-Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. O Christe, audi nos. Christe, exaudi nos. V. Ora pro nobis, sancta

Dei Genitrix.

R. Ut digni efficiamur

promissionibus Christi.

### OREMUS.

RATI/ M tuam, quæsumus, Domine, mentibus nostris infunde: ut, qui Angelo nuntiante, Christi Filii tui Incarnationem cognovimus, per Passionem ejus et Crucem, ad Resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Prière

Prière à Jésus-Christ.

ON Sauveur Jésus-Christ, ne m'abandonnez point—Soyez ma lumière dans les ténèbres—Vivez dans mon cœur pendant le sommeil—Conservez-moi pur dans les tentations du Démon, qui n'est mon ennemi que parce qu'il est le vôtre—Soyez mon repos, vous qui êtes celui des bienheureux dans le cicl—Ayez les yeux ouverte sur moi, lorsque les miens seront fermés; et faites, je vous en conjure, par votre grâce, que je n'use du sommeil, que pour satisfaire à une nécessité que vous avez sanctifiée, et non point à la mollesse que vous condamnes.

R. Ainsi soit-il.

Mon Dieu, je vous offre le repos que je vais prendre, en l'honneur du repos que Jésus-Christ mon Sauveur a pris sur la terre; et mon réveil de demain, en l'honneur de ses réveils et de sa sainte Résurrection.

Sainte-Vierge Marie, saints Anges Gardiens, saints Patrons, tous les Saints et Saintes du Paradis, recevez-moi, sous votre protection; obtenez-moi une nuit tranquille, exempte de tout péché, et la grâce d'une sainte et heureuse mort. R. Ainsi soit-il.

Prière pour les vivans et pour les morts.

EPANDEZ, Seigneur, vos bénédictions sur mes parens, mes bienfaiteurs, mes amis et mes ennemis—Remplissez de vos lumières notre Saint Père le Pape, Monsei-R gneur

atorum,
ictorum,
ictorum,
rum,
charum,
tarum,
lorum,
rum,
sorum,
um,
rum omnium,
it tollis peccata

i tollis peccata adi nos, Domi-

e nobis. Do-

i tollis peccata erere nobis. Ones. i nos. i hos, sancta x. fficiamur ous Christi.

s, Domine, ut, qui Ani Incarnaiem ejus et n perducaminum nos-

Prière

gneur notre Evêque, et tous ceux qui travaillent au salut des âmes—Gardez et sauvez notre Roi et toute la famille Royale—Protégez tous les Magistrats et officiers établis pour nous gouverner—Secourez les pauvres, les affligés, les voyageurs et les malades— Perfectionnez les justes—Convertissez les pécheurs—Ramenez les hérétiques—Eclairez les infidèles—Ayez pitié des âmes qui sont dans le Purgatoire, et surtout de celles pour qui je suis plus spécialement obligé de prier, et mettez fin à leurs peines. R. Ainsi soit-il.

### Psaume 129.

E profundis clamavi ad te, Domine:
Domine, exaudi vocem meam.

Fiant aures tuæ intendentes: in vocem deprecationis meæ.

Si iniquitates observaveris, Domine: Domine, quis sustinebit?

Quia apud te propitiatio est; et propter legem tuam sustinui te, Domine.

Sustinuit anima mea in verbo ejus: speravit anima mea in Domino.

A custodia matutina usque ad noctem : speret Israël in Domino.

Quia apud Dominum misericordia: et copiosa apud eum redemptio,

Et ipse redimet Israël: ex omnibus iniquitatibus ejus.

V. Requiem æternam dona eis, Domine.

R. Et lux perpetua luceat eis.

V. Requiescant

et sauvez de—Protéciers établis es pauvres, malades desez les pées qui sont celles pour gé de prier,

e, Domine : am. vocem de-

insi soit-il.

e: Domine,

propter le-

s: speravit

tem : speret

: et copio-

s iniquitati-

Jomine.

Requiescant

V. Requiescant in pace. R. Amen

V. Domine, exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

### OREMUS.

redemptor, animabus famulorum famularumque tuarum, remissionem cunctorum tribue peccatorum: ut indulgentiam, quam semper optaverunt, piis supplicationibus consequantur: qui vivis et regnas in sæcula sæculorum. R. Amen.

V. Requiescant in pace. R. Amen.

Voyez la remarque de la page suivante.

V. A Ngelus Domini nuntiavit Mariæ. R. Et concepit de Spiritu Sancto.

V. Eccè ancilla Domini.

R. Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave. Maria, &c.

V. Et verbum caro factum est :

R. Et habitavit in nobis. Ave, Maria, &c.

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix,

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

#### OREMUS.

RATIAM, tuam, quæsumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut, qui Angelo nuntinate, Christi Filii tui Incarnationem cognovimus; per Passionem ejus et Crucem R 3

ad Resurrectionis gloriam perducamur. Per cundem Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

† In nomine Patris, et Filii, et Spiritûs Sancti. Amen.

N. B. Quand la Prière du Soir se fait publiquement dans l'Eglise, pendant le Carême, l'Angélus ne se dit qu'après la bénédiction qui s'y donne, avec le Ciboire.

On trouve cette prière en Français à la page 145.

Les prières du Soir, ci-dessus, sont celles qui se lisent publiquement à la Cathédrale, pendant le Caréme.



nur. Pet

ûs Sancti.

fait publieme, l'Anlon qui s'y

nçait à la

it celles qui le, **pendant** 

## Fêtes d'obligation

Dans le Diocèse de Québec.

Tous les Dimanches de l'année.

La Circoncision de N. S. ler Janvier.

L'Epiphanie de N. S. 6 Janvier.

L'Annonciation de la B. V. M. 25 Mars.\*

L'Ascension de N. S.

La Fête du S. Sacrement ou Fête-Dieu.

La Fête des Apôtres S. Pierre et S. Paul, 29

Juin.

La Toussaint — ler Novembre.

La Conception de la B. V. M. 8 Décembre.

Noël ou la Nativité de N. S. 25 Décembre.

\* Quand la Fête de l'Annonciation est transférée à un autre jour que le 25 Mars, elle cesse d'être d'obligation.

## Fêtes de dévotion.

Le Lundi de Pâque.

Le Mardi de Pâque.

Le Lundi de la Pentecôte. Le Mardi de la Pentecôte.

Le dernier jour de l'Octave du St. Sacrement. La Fête de St. Etienne, premier Martyr, 26

Décembre.

La Fête de St. Jean l'Evangéliste, 27 Décembre.

## Solennités remises aux Dimanches.

Le ler Dimanche dans le mois de Février—la Purification de la B. V. M.

Le ler Dimanche après le 19 Février— S. Matthias.

Le ler Dimanche après le 13 Mars—S. Joseph, ler Patron du Pays.

Le ler Dimanche dans le mois de Mai— S. Philippe et S. Jacques.

Le ler Dimanche après le 20 Juin-S. Jean-Baptiste.

Le ler Dimanche après le 16 Juillet— S. Jacques.

Le ler Dimanche après le 23 Juillet— Ste. Anne.

Le 1er Dimanche après le 6 Août—St. Laurent.

Le ler Dimanche après le 15 Août— S. Barthélemi.

Le ler Dimanche après le 22 Août— S. Louis.

Le 2me Dimanche dans le mois de Septembre
—la Nativité de la B. V. M.

Le ler Dimanche après le 16 Septembre— S. Marthieu.

Le 1er Dimanche après le 23 Septembre— S. Michel.

Le ler Dimanche après le 24 Octobre— S. Simon et S. Jude. nches.

évrier—la

Février-

rs-S. Jo-

de Mai-

0 Juin-

Juillet-

Juillet-

-St. Lau-

5 Août—

2 Août—

Septembre

eptembre-

eptembre-

Octobre-

Le dernier Dimanche de Novembre-S. André.

Le Dimanche avant la Conception—St. François Xavier; 2d Patron du Pays.

Le Dimanche avant Noël, — S. Thomas.

Fêtes particulières attachées aux Dimanches.

Le 3me Dimanche après Pâque—La Ste. Famille de Jésus, Marie et Joseph.

Le 2me Dimanche dans le mois de Juillet— La Dédicace de la Cathédrale et des autres Eglises du Diocèse.

Le ler Dimanche après le 14 Août—l'Assomption de la B. V. Marie.

Le ler Dimanche dans Octobre, le Saint Rosaire.

Le Dimanche le plus proche 22 Octobre— N. D. de la Victoire.

Le ler Dimanche après la Toussaint, les Fêtes Patronales des Paroisses.

## Jeûnes d'Obligation.

1. Le Carême tout entier, excepté les Dimanches.

2. Les Quatre-Temps (ou)
Les premiers Mercredi, Vendredi, et Samedi
Après le ler Dimanche de Carême,
Après la Fête de la Pentecôte,

Après le 14 Septembre, et

Après le 13 Décembre ou après le 3me Dimanche de l'Avent.

3. Les Veilles ou Vigiles suivantes.

De Noël.—De la Pentecôte.—De St. Jean-Baptiste.—

Des Apôtres St. Pierre et St. Paul.—De St. Laurent.—

De l'Assomption.—De St. Matthieu — De St. Simon et St. Jude.—De la Toussaint.—De S. André.

N. B. Lorsqu'une de ces Vigiles arrive le Dimanche, le Jeûne s'observe le Samedi précédent.

Lorsque la Solennité d'une Fête est remise au Dimanche, le Jeûne s'observe le Samedi, veille de cette Solennité.

Jours maigres ou d'abstinence.

Tous les Dimanches de Carême.

Le jour de St Marc, à moins que cette Fête ne tombe dans l'Octave de Pâque; car dans ce cas, l'abstinence et la Procession qui doivent avoir lieu en ce jour, sont remises au Lundi après la Quasimodo.

Le Lundi, le Mardi et le Mercredi des Roga-

Tous les Vendredis et Samedis de l'année.

N. B. On excepte de cette règle, l. La Fête de Noël, lors même qu'elle arrive le Vendredi. 2. Les Samedis compris entre la Fête de Noël et la Solennité de la Purification.

rès le 3me

e St. Jean-

Paul .- De

latthieu le.—De la

es arrive le amedi pré-

est remise le Samedi,

ence.

e cette Fête e; car dans cession qui ont remises

i des Roga-

de l'année.
règle, l. La
rive le Venentre la Fête
rification.

#### L'AVENT.

Le premier Dimanche de l'Avent est toujours le Dimanche le plus proche de la Fête de St. André, soit avant ou après; savoir, entre le 27e. jour de Novembre et le 3e. de Décembre, inclusivement.

Temps où l'Eglise ne permet pas la célébration des mariages.

L'Eglise défend la célébration des mariages depuis le premier Dimanche de l'Avent, jusqu'à l'Epiphanie, inclusivement : et depuis le Mercredi des Cendres, jusqu'au Dimanche de Quasimodo, aussi inclusivement. Mais la célébration en est permise dans les autres temps de l'année.

Manière de baptiser un enfant qui est en danger de mort.

Il faut que celui qui baptise, verse de l'eau naturelle, ou ordinaire sur la tête de l'enfant, en disant lui-même, en même temps, ces paroles: " Je te baptise au nom du Père, et " du Fils, et du Saint-Esprit.

TABLE

Qui indique le commencement du Caréme etle jour de Páque, pendant 25 ans.

| Années. | Les<br>Cendres. |     | P   | Påque. | Années. | 3   | Cendres. | Påque.    |
|---------|-----------------|-----|-----|--------|---------|-----|----------|-----------|
| (       | 4 Mari          |     | 19  | Avril. | 1841    | 55  | Févr.    | II Avr    |
| 0       | 24 Févr         |     | =   | Avril. | 1842    | 6   | Févr.    | 27 Ma     |
|         | 16 Févr         | YV  | 9   | Avril. | 1843    |     | Mars.    | 16 Avr    |
| 6       | 7 Mars          | 8   | 23  | Avril. | 1844    | 13  | Févr.    | 7 Ave     |
| 00      | Contract of     |     | 2   | Avril. | 1845    | 10  | Févr.    | 23 Mai    |
| 4       | 12 Févr         |     | 30  | Mars.  | 1846    | 25  | Févr.    | 12 Avr    |
| 2       | 4 Mars          | œ.  | 19  | Avril. | 1847    | 17  | Févr.    | w 360     |
| 9       | I7 Févr         |     | 9   | Avril. | 1848    | 8   | Mars.    |           |
| 1       | 8 Févr          |     | 98  | Mars.  | 1849    | 25  | Févr.    |           |
| 00      | 28 Févr         | 737 | 15  | Avril. | 1850    | 13  | Févr.    |           |
| 6       | 13 Févr         |     | 31  | Mars.  | 1851    | 70  | Mars.    | 0.3       |
| 1840    | 4 Mars          |     | 119 | Avril. | 1852    | 255 | Févr.    | 11 Avril. |
|         |                 |     |     | An Al  | 1853    | 6   | Févr.    | 717       |

# TABLE

# Du Grand Catechisme.

2=2 2=2

Févr. Mars. Févr. Févr.

8 m 2 0

1850 1851 1852 1853

Avril. Mars. Avril.

88 24

1838 1839 1840

| E la nécessité du Catéchisme,                           | page 3  |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Du Signe de la Croix,                                   | 4       |
| De Dieu et de ses Perfections,                          | 6       |
| Du Credo, ou du Symbole des Apôtres,                    | 8       |
| Suite du 1. Article du Symbole, sur ces paroles, (      |         |
| ateur du ciel et de la terre,                           | 10      |
| Suite du 1. Article du Symbole, Création                |         |
| Anges et chûte des Démons,                              | 11      |
| Suite du 1. Article du Symbole, Des bons Anges,         | 12      |
| Suite du 1. Article du Symbole, Création de l'hom       | me, 14  |
| Suite du 1. Article du Symbole, Chûte du pren           |         |
| homme, et péché Originel,                               | 16      |
| Des 2. et 3. Articles du Symbole,                       | 18      |
| Des 4. et 5. Articles du Symbole,                       | 19      |
| Des 6. et 7. Articles du Symbole,                       | 21      |
| Des &. et 9. Articles du Symbole,                       | 23      |
| Suite du 9. Article du Symbole. De la Commundes Saints, | nion 25 |
| Des 10. 11. et 12. Articles du Symbole,                 | 27      |
| Du péché actuel                                         | 29      |
| Des Péchés Capitaux, de l'Orgueil,                      | 31      |
| De l'Avarice, la Luxure et l'Envie,                     | 32      |
| De la Colère et de la Paresse,                          | 34      |
| Du Scandale,                                            | 36      |
| Du Péché Véniel                                         | 38      |
| De la Grâce                                             | 30      |
| Du Pater ou Oraison Dominicale                          | 42      |
| Suite du Dates                                          | 49      |
| Des Sacremens                                           | 40      |
| Du Baptême,                                             | 47      |
| Suite du Bantême.                                       | 49      |
| De la Confirmation,                                     | 51      |
| De la Pénitence général,                                | 53      |
| De l'Examen de conscience.                              | 55      |
| De la Contrition,                                       | 57      |

Des qualités

# TABLE.

| Des qualités que doit avoir la Contrition,       | 60  |
|--------------------------------------------------|-----|
| Des moyens d'avoir une bonne Contrition,         | 65  |
| Du ferme propos de ne plus offencer Dieu,        | 64  |
| De la Confession,                                | 66  |
| Exercice pour la Confession,                     | 69  |
| De la Satisfaction,                              | 72  |
| Suite de la Satisfaction et des bonnes œuvres,   | 74  |
| De l'Eucharistie,                                | 77  |
| De la Communion,                                 | 80  |
| Exercice pour la Communion,                      | 83  |
| De l'action de graces après la Sainte Communion, | 87  |
| Des différentes sortes de Communions,            | 90  |
| De la première Communion,                        | 92  |
| Du saint Sacrifice de la Messe,                  | 94  |
| Suite du saint Sacrifice de la Messe,            | 97  |
| De l'Extrême-Onction,                            | 100 |
| De l'Ordre et du Mariage,                        | 102 |
| De la Mort,                                      | 104 |
| Du Jugement,                                     | 106 |
| De l'Enfer,                                      | 108 |
| Du Paradis,                                      | 109 |
| Du Purgatoire,                                   | 111 |
| Des Commandements de Dieu. Du premier Comman     |     |
| dement. De la Foi,                               | 112 |
| Suite du 1. Commandement. De l'Espérance et de l |     |
| Charité,                                         | 114 |
| Suite du 1. Commandemnt, de l'Adoration de Dieu, | 116 |
| Du 2. Commandement,                              | 118 |
| Du 3. Commandement,                              | 120 |
| Du 4. Commandement,                              | 128 |
| Du 5. Commandement,                              | 124 |
| Des 6 et 9. Commandemens,                        | 126 |
| Des 7. et 10 Commandemens,                       | 128 |
| Du 8 Commandement,                               | 131 |
| De l'Eglise et de ses Commandemens,              | 132 |
| Suite de l'Eglise,                               | 134 |
| De l'Ecriture-Sainte,                            | 136 |
| De la Prière,                                    | 138 |
| De la vie Chrétienne,                            | 140 |
| De la prière appelée l'Angélus                   | 144 |

# TABLE.

omman-

et de la

Dieu,

TABLE du Catéchisme pour les Files.

| ETE de Noël,                                          | 147 |
|-------------------------------------------------------|-----|
| La Circoncision,                                      | 148 |
| Epiphanie ou Fête des Rois,                           | 150 |
| La Purification. De l'Ave, Maria,                     | 152 |
| Du Dimanche Gras, et de la Gourmandise,               | 154 |
| Premier Dimanche de Carême. Du Jeune,                 | 155 |
| L'Annonciation,                                       | 157 |
| Dimanche des Rameaux, Passion de Jésus-Christ,        | 159 |
| Pâque. Résurrection de Jésus-Christ,                  | 161 |
| Ascension de Jésus-Christ,                            | 163 |
| Pentecôte, Descente du Saint-Esprit,                  | 165 |
| Fête de la Sainte-Trinité,                            | 166 |
| Fete du Saint-Sacrement,                              | 166 |
| Assomption de la Sainte-Vierge,                       | 171 |
| Instruction pour préparer à la Confirmation.          |     |
| Du Sacrement de Confirmation en général,              | 173 |
| Des effets de la Confirmation, et des Dons du Saint   |     |
| Esprit,                                               | 175 |
| Suite des Effets de la Confirmation,                  | 177 |
| Du cinquième effet de la Confirmation,                | 178 |
| Des cérémonies principales avec lesquelles on donne   | 799 |
| la Confirmation,                                      | 179 |
| Des dispositions avec lesquelles il faut approcher du |     |
| Sacrement de Confirmation,                            | 181 |
| Des moyens de conserver la grâce de la Confir-        |     |
| mation,                                               | 183 |
| Prières avant et après la Confirmation,               | 183 |
| Prières du Matin,                                     | 186 |
| Prières du Soir,                                      | 191 |

Fin de la Table.